# PORTEFEUILLE

# HORTICULTEURS

JOURNAL PRATIQUE DES JARDINS



# PORTEFEUILLE

1577.6

# HORTICULTEURS

# JOURNAL PRATIQUE DES JARDINS

013

# REVUE COMPLÈTE

De tout ce que la science horticole présente de neuf et d'intéressant tant en France qu'à l'étranger

### PUBLIE PAR MY

Gels, - Chauvière, - Chèreau, - Courtois-Gérard, - Dufoy, - Dupuis-Jamain, - Gontier (Armand), - Gontier, - Guérin-Modeste, - Jamin (Jeou-Laurent), - Keteleêr, - Lèmon, - Malot, - Michel (Charles), - Morel, - Paillet, - Pelé, - Souchet fils, - Thibaut, - Verdier, sociétaires-fondateurs,

FRÉDÉRIC GÉRARD, collaborateur-adjoint.

avec la collaboration libre de MM.

BAUMANN (Napoléon), de Bollwiler; Bravy, de Clermont-Ferrand; Dubrbeul (Alphonse), de Rouen; David, d'Auch; Delaire, d'Orléans; Herment, de Graville; Jacques, de Neuilly; Jacquemet Bonnefont, d'Annonay; Lecoq, de Clermont-Ferrand; Manoury, de Caen; Miellez, d'Esquermes; Poiteau, de Paris; A. Richard, de Paris (membre de l'Institut), Simon (Louis), de Metz; Willermoz, de Lyon.

TOME PREMIER.

#### PARIS.

IMPRIMERIE DE J.-B. GROS. RUE DU FOIN SAINT-JACQUES, 18.

1847.

#### NOMS ET ADRESSES DES SOCIETAIRES-FONDATEURS:

#### MM.

Cels, chaussée du Maine, 77 (baullene).

Chamière, rue de la Roquette, 104.

Chéreau, chez M. Bréon, qual de la Mégisserie, 70.

Courtols-Gérard, qual de la Mégisserie, 3/4.

Dufoy, rue des Amandiers-Popincourt, 40.

Dupuy-Jamain, route de Fontainehleau, 59 (Maison Blanche).

Gontler (Armund), à Fontenay-aux-Roses Gontler, coute d'Orléans, 4/3, à Montrouge.

Guérin-Modeste, rue des Boulets, 7.

Jamin (Jean-Laurent) et Durand, rue de Buffon, 19.

Lémon, rue Desnoyez, 5, à Belleville.

Malot (Félix), à Montreuil.

Wiehel (Charles), rue des Boulets, 31.

Morel, rue Portefoio, 40.

Pelé, rue de l'Onrsine, 71.

Paillet, rue d'Austerlitz, 17.

Souther lils, a Versailles,

Thibaut et Keteleer, rue Charonne, 130.

Verdier, rue des Trois-Ormes, bonievart de la Gare d'Ivry (banliene).





Dichorisandra ovata .

#### DICHORISANDRA OVATA (1).

(Dichorisandre à feuilles oxales.)

Classe: NEXANDRIE

Familie naturelle :

Ordre: MONOGYNIE.

### COMMELYNÉES.

(Commelynacees Endl. - Ephemerees Batch. - Joneinees L. Juss.)

CARACT, ESEAT, Fleurs subrégulières; Sépales 6, libres, les trois externes calisinales, naviculaires, persistantes; les trois internes, plus grandes, pétaloides, subovules; Etam. 6, insérées à la base des sépales inférieures, disposées par pliahanges de, deux (particularité organique qui a valu à cette plante le nom que lui a donné Mickau,) Blaments courts; Anthères conformes, biloculaires; Ovaire sessale triloculaire; Style filiforme, Stigmate subcapité; L'apsaule triloculaire; retivolve

Plantes herbacées, subsimples ou rameuses, unnuelles, rarement suffruisseentes, le plus souvent dressées, et quelquefois grimpantes; feuilles entières; gatne indirise, inflorescence en grappes terminales sobitaires rameuses, munies de bractees, rameuux courts pauci ou plus rarement multiflores, fleurs bleues, quelques espèces sont males par avortement de l'ovaire. Presque tous les Dichorisandres sont du Brésit; quelques-uns du Pérou, du Mexique et de Panama.

Le Dichorisandra ovata, dont nous domnons ci-joint la figure, est une des plus belles espèces de ce genre, très-nombreux en espèces d'intérêt purement botanique. Il est dans le commerce depuis 1845, et a été introduit en France par M. Thibaut.

La tige est herbacée, simple, nouense, à anneaux violacés, munis d'une gaine entière formée par la base des fenilles; fenilles grandes, ovales, aeminées, entières, glabres, panci-nervulées, quelquefois colorées en violet sur la page inférieure, d'un beau vert luisant; gaines pubescentes; inflorescence non en grappe, comme le dit Kunth, mais en thyrse, rachis glabre, violacé, tortueux, rameaux florifères munis d'une bractée lancéolée verdâtre, à leur point d'insertion avec l'axe floral; portant de 5 à 7 flenrs; toutes celles qui se trouvent à la base des pédicelles fleurissent de la base an sommet et se renouvellent pendant plus de deux mois; flems à double périgone, l'extérieur composé de trois folioles calicinales cymboïdes d'un beau violet blenâtre,

<sup>(1,</sup> Du gree δις, deux, χωρις, séparées; ανηρ, ανδρος, étamimes.

plus courtes que les trois divisions pétaloïdes du périgone interne, qui sont obovales, et légèrement obtuses au sommet. Leur couleur est d'un beau bleu violacé, l'ouglet des pétales est court et de couleur blanche; les étamines forment au centre de la fleur une pyramide à trois faces jaune-soufire, le stylo est filiforme et violacé.

Le Dichorisandra ovata est originaire du BrésiI, et a été découvert dans la province de Minas Geraes. On en connaît une variété à feuilles plus grandes et plus épaisses qui habite la même localité, et doit peut-être son plus grand développement foliacé à des circonstances ambiantes.

Cette magnifique Commelynée appartient à la division des Dichorisandres hexandres ou à 6 étamines, quelques espèces étant senlement pentandres ou à 5 étamines.

C'est dans les serres de M. Cels, et d'après un individu de la plus grande beauté que nous avons fait figurer ce Dichorisandra qui se trouve aujourd'hui répandu dans le commerce.

Le Dichorisandra ovata est une plante de serre chaude, trèsvigoureuse, qui se cultive en terre mélangée composée de deux tiers de terre de bruyère et d'un tiers de terre franche. Arrosements moltipliés en été, modérés en hiver; rempotages assez fréquents, deux on trois fois pendant l'année. Multiplication de houtures sous cloche, et sur conche chande de rameaux; les hontures de racines se sont maintenues, en ont développé d'autres, mais n'ont pas encore produit de bourgeons adventifs.

La synonymie des *Dichorisandra* n'est pas très-compliquée; quelques espèces ont eependant été confondues avec les genres *Tradescantia* dont les filets sont barbus et les ovaires dispermes, et *Commelyna* dont les fleurs sont irrégulières. Vellozo a désigué sons le nom de *Convallaria* deux espèces de *Dichorisandra*.





Anemone Japonica .

#### ANEMONE JAPONICA.

(Anémone du Japon.)

Classe : POLYANDRIE, lemone dd Japon.)

Famille naturelle :

Ordre:
POLYGYNIE.

#### RENONCULACÉES.

Tribu:

ANÉMONÉES.

CARACT. ESSENT. Sépales en nombre indéfini, 5 à 20 et quelquefois plus, bi ou plurisériés, pétaloïdes; Pétales nuls, étamines en nombre indéfini, à filets capillaires, anthères elliptiques ou suborbiculaires; ovaires nombreux, styles ascendants, tubulés ou papillières.

Plantes herbacées, vivaces, à tiges scapiformes et simples, garnies d'un verticille de trois feuilles ou dichotomes; fouilles digitées, palmées ou pédalées, les inférieures longuement pédiolées, les supérieures sessiles ou subsessiles; fleurs grandes, terminales, longuement pédionculées, les Anémones sont originaires des régions extratropicales de l'hémisphère boréal, quelques espèces sont propres aux parties tempérées de l'Amérique méridionale.

Syn. Atragene Japonica, Thunb. Clematis polypetala. DC.

Notre horticulture ornementale vient de s'enrichir d'une plante digne de briller au premier rang parmi nos végétaux de pleine terre, c'est l'Anemone japonica décrite d'abord par Thunberg sous le nom d'Atragene japonica, retrouvée plus tard par Siébold dans son voyage au Japon et décrite par Zuccarini. En 1845, M. Fortune, collecteur de la Société royale d'horticulture de Londres, l'a retrouvée en Chine, aux environs de Shanghae, au milieu de tombeaux chinois, et servant à répandre un peu d'éclat et de vie sur ces tristes monuments.

Nous avons fait notre description sur un individu vigoureux, végétant en pleine terre comme dans son pays natal, et chargé de fleurs éclatantes. L'Anemone japonica est une plante herbacée à tige haute de 15 à 18 pouces, cylindrique, colorée de rouge, et légèrement pubescente; fenilles ternatiséquées à pétiole commun très-allongé, renflé, amplexicaule, canaliculé; pétiolules de longueur moyenne et également canaliculés; folioles ovales-allongées, à trois lobes peu profonds, presque glabres, rudes au toucher, ce qu'elles doivent à des poils courts et dressés qui en tapissent la surface, nervures très-saillantes, couleur d'un vert assez obscur; fleurs terminales munics d'un involuere trilobé-ineisé quelquefois pétiolé; calice pétaloïde: premier

verticille (manteau de l'Anémone des fleuristes) à six folioles, les trois extérieures herbacées, rougeâtres sur leurs hords et pubescentes, les trois intérieures plus colorèes et convertes également d'une pubescence assez dense. Deuxième verticille (béquillons) plane, étalé, à trois rangs de pétales lancéolés à peine onguiculès, d'un rose foncé lors de leur épanonissement, et passant au rose vif, ayant de 12 à 15 centimètres de diamètre, couronne staminale d'un beau janne d'or; ovaire sphérique ou globuleux et d'un vert tendre qui tranche sur le fond de la fleur, boutons à fleurs nombreux et pubescents.

L'Anemone Japonica fleurit de la mi-septembre jusqu'aux gelées. On la cultive en pleiue terre, où elle contribue, par l'éclat et la longue durée de ses fleurs, à l'embellissement de nos plates-bandes; aux gelées, on la retire pour la rentrer en orangerie. Elle se multiplie par éclats au printemps ou par boutures forcées, et se propage également de racines. Cette plante demande à être arrosée avec modération, et pent être exposée eu plein midi, quoique M. Van floutte aunonce qu'on doit la planter à une exposition à demi ombrée.

Cette description et la figure qui l'accompagne différent de celles publiées dans la Flore des serres d'Europe, ce qu'il faut attribuer à la différence de culture. L'individu que nous avons choisi se trouvait dans le jardin de M. Bertrand, (rue de la Roquette, 100), en pleine terre, à une exposition chaude, et avait végété avec vigueur, ce qui avait modifié considérablement la pubescence de son fenillage, l'ampleur et le coloris de ses fleurs, et nous a permis d'apprécier le mérite de cette brillante renou-culacée. Il est évident que celle qui a servi de type à la Flore des serres d'Europe a dh être prise en serre tempérée; car un individu enltivé en pot chez M. Chanvière, dans des circonstances semblables, avait tous les caractères de celle figurée par M. Van Houtte, Son feuillage, d'un vert plus sombre, était plus villeux; ses fleurs étaient plus petites et d'un rose très-foncé.

Cette plante se trouve aujourd'hui dans le commerce.



## Verveines

- Due d'Annale
- Reme des Français
- 5 Heleise

- 4 Comle de Paris
- 5 Duchesse d'Anmale
- 6 Merseille.
- " Tricolor

#### VERRENÆ HYBRIDÆ: VAB. NOVÆ.

(Verveines hybrides, variétés nouvelles.)

Classe: DIANDRIE.

Ordre . MUNOGYNIE

Familie naturelle

VERBÉNACÉES.

Tribu:

LIPPIÉES.

CARACT, ESSENT. Calice tubuleux, quadri-quinquédenté; Corolle hypogyne à lube exlindre droit ou courhé; Limbe rotacé, plane, inégalement quaquefide; Étam. 4. didynames, fontes fertiles, quelquelos deux seulement sont authériferes, les deux autres sont dépourvues d'antheres; Ovaire bi ou quadriloculaire; Style Jernanal, Stigmate subcapité; capsule bi-quadeiloculaire

Plantes herbacées, ou sous urbrisseaux, dressées, courhées ou ascendantes, a feuillesop posées ; inflorescence en épis axillaires ou terminaux , fleurs sesules et munies de braclees. Les nombreuses espèces de co genre out pour patrie les parties chandes et tempérées du globe

Parmi les plantes du genre Verbena qui ont obtenu les honneurs de la collection, on doit citer les charmantes hybrides de la tencrioides et de la melindres, qui s'élèvent aujourd'hui à un nombre infini de variétés. C'est chez M. Dufoy, un de nos co-sociétaires, dont les Verveines ont plus d'une fois mérité les encouragements des sociétés horticoles, que nous avons fait figurer les sept variétés ci-jointes. Toutes ont fleuri pour la première foisen 1846, et présentent dans leur riche coloration les numees les plus opposées, ce qui peut servir d'échelle chromatique aux amateurs qui recherchent ces plantes, aussi jolies que durables.

- Nº 1. Duc d'Aumale (Dufoy), carmin vif et riche dans les flems nouvelles, avec impoint jaime d'or au centre, et teintées d'amaranthe dans les premières fleurs épanouies.
  - 2. Reine des Français (Dufoy), pétales d'un blanc légèrement lavé de lilas tendre, au centre une tache lilas plus foncée, passant an clair par dégradation insensible, et venant se fondre dans la coloration générale du limbe de la fleur; les fleurs énanoules les premières, légèrement carminées, œif imme d'or.

- N° 5. Héloise (Dufoy), fleurs d'un violet lie de vin, riche, avec une tache centrale d'un pourpre violet, et un œil jaune poudré au centre.
  - 4. Comte de Paris (Dufoy), fleurs d'un rouge brun sur la partie moyenne des pétales dont la pointe est d'un bleu violacé qui tranche agréablement sur le fond de la fleur; œil bordé de violet, et jaune au centre.
  - 5 Duchesse d'Aumale (Dufoy), fleurs d'un bleu lilacé tendre, légèrement teinté de bleu lilacé plus foncé sur chaque pétale; œil lie de vin frane, un peu déprimé, laissant voir un eercle blanchâtre au bord du tube de la eorolle.
  - 6. Merveille (Dufoy), fleurs d'un beau bleu lilaeé, passant, au centre, au eramoisi pourpre, qui, dans les fleurs les plus anciennes, s'étend sur le limbe des pétales; œil de couleur moins tranchée. Des lignes blanches, indiquant la séparation des pétales, donnent à cette plante un caractère original qui la distingue de ses congénères. Plante d'un grand effet; hybride de la reine Victoria.
  - 7. Tricolor (Dufoy), lors de leur épanouissement, les fleurs sont d'un rose tendre, le eœur d'un rose trèsvif un peu velouté; l'œil jaune poudré; les fleurs épanouies sont grandes, d'un blane pur, avec un œil d'un rose violacé plus mat. Cette Verveinc produit un charmant effet par la variété sans eesse renouvelée de sa eoloration suivant ses différents degrés de floraison.

Les gains de cette année qui ont fixé notre attention sont :

Esméralda, rose, à centre carmin foncé;

Abeilard, rose nuancé de carmin, centre cramoisi;

Gabrielle d'Estrées, carmin, centre amaranthe;

Rose d'amour (Dufoy), rose très-pur;

Princesse Marie, bleu teudre, centre noirâtre;

Turenne, carmin violacé azuré;

Enchanteresse, rose earné, centre earmin violacé;
Diavolo, lilas eendré, centre earmin pourpré;
Vestale, blane pur à fleur très-grande;
Henri IV, violet évêque bleuâtre;
Duchesse de Montpensier, bleu violacé, centre bordé de blane;
Empereur, rose violacé, fleur très-grande, rameaux vigoureux;
Rosa mundi, rose tendre, centre earmin vif;
Madame Renard, rouge pourpre, fleur très-grande.

L'éclat des fleurs brillantes de ees charmantes hybrides, d'un effet si agréable lorsqu'elles sont disposées par petits massifs variés de eouleur sur le devant des plates-bandes, en bordures ou sur le bord des gazons, en a propagé la eulture et leur ont fait prendre une place distinguée parmi les végétaux d'ornement qui font la base de l'horticulture parisienne.

On les met en pleine terre en avril et mai, sans avoir d'autres soins à leur donner que des arrosements modérés et un abri eontre les rayons les plus ardents du soleil à l'époque de la floraison, pour préserver leur eoloris délicat de son action dévorante.

Leur multiplication a lieu par boutures, en août et septembre, sous des cloches en plein air et à l'ombre. Quand elles ont pris racine, ec qui a lieu environ quinze jours après, on les empote et on les met sous une bâche froide, jusqu'au moment où elles commencent à végéter. On les sort alors de la bâche, et on les laisse en plein air jusqu'aux gelées, époque où on les rentre pour les soustraire à la rigueur du froid.

On peut eneore les multiplier au moyen de couchages, ou par les branches qui prennent naturellement racine sur le sol; mais les plantes qui en proviennent sont en général plus débiles que celles venues de boutures.

Pour faire ramifier les jeunes bontures, on les pince deux ou trois fois à l'automme afin de les forcer à ponsser de nouvelles branches; et dès que le froid se fait sentir, on les rentre dans l'orangerie, ou sur les tablettes d'une serre tempérée; quelquefois même on se borne à les mettre sous un châssis froid; car elles ne redoutent que les fortes gelées et l'humidité de l'hiver.

A la fin du mois de février, ou dans les premiers jours de mars,

on met les Verveines dans des pots plus grands que ceux dans lesquels elles ont passé l'hiver, et c'est dans eette situation qu'elles attendent l'époque où elles pourront être mises en pleine terre-

On voit que rien n'est plus simple que la eulture de ees jolies plantes, qui se répandent chaque jour davantage, et appartiennent essentiellement à l'hortieulture française, qui en a été la eréatriee.





Poire Triomphe de Jodoigne

## POIRE TRIOMPHE DE JODOIGNE.

Cette nouvelle variété de Poire, qui est venue augmenter nos collections d'un fruit nouveau, égale en qualité et en grosseur à nos meilleures variétés anciennes, a été obtenue de semis, il y a trois ans, par M. Bouvier, propriétaire du château de Jodoigne, en Belgique; ear e'est aux Belges surtout que nous devons aujourd'hui nos meilleures variétés de fruits; ils paraissent plus que nous avoir la constance nécessaire pour attendre patiemment que des semis produisent, dans leur variété prodigieuse, quelques fruits d'une qualité supérieure à celle de nos espèces anciennes. Ils ont, sous ee rapport, remplacé les Chartreux, qui se livraient au perfectionnement des arbres de nos vergers avec cette persévérance opiniâtre qui a distingué certaines congrégations religieuses; aussi voyons-nous nos fruits anciens porter des noms essentiellement français, et qui font de la France le centre primitif de la culture des fruits. Les Poires de Messire-Jean, de Saint-Germain, de Beurré, de Martin-See, de Bon-Chrétien, d'Épine-Rose, de Doyenné, etc., etc., souches de tant de variétés qui resteront éternellement les fruits les plus estimés de nos vergers, attestent la patiente industrie de nos pères. Il est à regretter, malgré le cosmopolitisme de la science horticole, que nous ayons laissé passer en d'autres mains l'héritage de nos ancêtres.

L'arbre qui produit la Poire Triomphe de Jodoigne, laquelle mérite, antant par sa bonté que par son excellente qualité, de figurer dans notre recueil, est très-vigoureux; le bois en est gris-brun piqueté, les feuilles sont ovale-arrondies, à denticules aigns dans les jeunes rameaux, perdant successivement ce earactère avec les progrès de la végétation, bien que quelques-unes soient encore crénclées, à pétioles grêles et d'un vert elair, groupées par bouquets de trois à quatre, et quelquefois cinq; mais solitaires à l'extrémité des rameaux. On trouve sur quelques branches des feuilles beaucoup plus allongées; mais leur caractère général est

d'être arrondies; feuillage d'un vert foncé très-luisant; stipules aiguës, lancéolées. Quelques branches sont munies de fortes épines; d'autres complètement incrmes; yeux pen distants entre eux; rameaux supérieurs dressés, latéraux pendants, comme pleureurs, et redressés à leur extrémité.

Fruit de première grosseur, pyriforme, à queue courte et grosse, à œil déprimé, d'un jaune foncé, légèrement teinté de verdâtre sur quelques points de sa partie supérieure, d'un ronge rosé à la base; le tout eouvert de larges macules rousses irrégulières, ponctuant parfois seulement le fond; côté exposé à la lumière, d'un roux intense et très-chaud de ton; chair fondante et parfumée. Fruit d'une saveur exquise et de première qualité.

La Poire Triomphe de Jodoigne est mûre en novembre, et ne se garde pas plus longtemps que le mois de décembre. C'est un arbre très-fertile, qui se prête facilement à la culture en espalier et à haute tige.

C'est à M. Jamin (Jean-Laurent), que nous devons l'introduction de cet excellent fruit et c'est dans sa riche collection que nous avons choisi le spécimen dont nous donnons une représentation fidèle.



## TEASTE

D'UN TRAITÉ INÉDIT SUR LA CULTURE DES PELARGONIUM.

§ 1

INTRODUCTION.

Au moment où nous donnons un abrégé du Traité que nous publierons incessamment, il n'existe encore, il faut bien le dire, sur la culture des *Pelargonium*, aucun ouvrage parfaitement irréprochable au point de vue de la pratique actuelle; et si nous n'avons pas la prétention d'échapper nous-même à quelques observations critiques, nous aurons du moins l'avantage de porter à la connaissance d'un grand nombre d'amateurs, des améliorations nées de l'expérience, et des prescriptions qui n'ont pas encore été conscillées.

L'un des plus eélèbres rhéteurs du premier siècle de l'ère vulgaire a dit : Scribitur ad narrandum non ad probandum; dans le Porte feuille des horticulteurs nous modificrous le mot de Quintilien et nous écrirons : ad narrandum, ad probandumque.

Nous savons bien qu'après nous un autre viendra, à son tour, avec de nouvelles instructions; cela doit être ainsi : car, dans l'horticulture, on peut dire qu'il existe un fil conducteur pour pénétrer successivement dans le labyrinthe immense des faits qui en remplissent la vaste étenduc. Malheureusement, les perfectionnements ne s'improvisent pas, ils naissent en général avec le progrès plus ou moins sensible des âges; dans l'espèce, ils surgissent de la pratique éclairée.

કુ 11.

ORIGINE ET DESCRIPTION DES PELARGONIUM.

Nous croyons qu'il importe peu à un amateur de Pelargonium

de savoir si les auteurs grees, par exemple, distinguaient et décrivaient déjà quelques Geranium En signalant tous les botanistes qui ont parlé de ce genre, et en reproduisant leurs observations, nous ferions en pure perte des actes d'érudition que nous n'avons pas en vue, et nous donnerions des preuves de recherches que ne comporte pas un journal.

Nous nous bornerons donc à dire que des écrivains de notre temps ont publié sur les *Pelargonium*, soit des onvrages, soit des articles périodiques; ees écrivains sont : en Angleterre, l'habile M. Paxton; en Belgique, M. de Jonghe; en France, feu Pirolle, dont la perte est généralement sentie, et M. Lemaire, provisoirement fixé à Gand, et que Paris regrettera jusqu'à son retour.

Les Pelargonium sont issus des Geranium, en ee sens que du genre de ces derniers on a fait trois genres distincts : les Geranium, les Pelargonium et les Erodium.

Cette division, posée par un botaniste français, Lhéritier, fut l'objet d'une série de contestations, jusqu'à ce que de Candolle ait lui-même, dans ses écrits, recommu ce triple genre, généralement adopté depuis.

La distinction s'établit, il est vrai, d'une manière facile entre ces trois genres, en ce qu'ils offrent tour à tour un port différent; des tiges herbacées, ligneuses, arborescentes; des racines traçantes, pivotantes, tubéreuses; et notamment un grand nombre inégal d'étamines fertiles.

M. de Jonghe admet dans la famille des Géraniacées quatre genres, savoir : les trois que nous avons cités, plus le genre Monsonia. Nous laissons à cet auteur la responsabilité de cette opinion qui est, du reste, partagée par plusieurs botanistes.

Nous n'examinerous pas le nombre d'espèces reconnues et décrites par les auteurs anciens; nous ne parlerons pas davantage des types à l'oceasion desquels il nous faudrait faire une excursion dans leurs terres natales, au cap de Bonne-Espérance, daus la partie australe de l'Afrique, à la Nouvelle-Hollande, à la Nouvelle-Zèlande, aux îles Canaries et à Sainte-Hélène, ce sol rendu non moins cèlèbre par les revers passagers d'un grand empire, que par les végétaux dont il a enrichi l'horticulture.

Qui pourrait dire aujourd'hui à quel degré de génération sont arrivées les innombrables variétés de *Pelargonium*, ou les hybrides obtenues par des croisements successifs? Ce serait un travail qui échapperait à la recherche, à la sagueité, à la patiente intelligence du botaniste, et cette monstrueuse généalogie ne présenterait en définitive aucune utilité.

Laissons donc reposer en paix les espèces primitives, ainsi que leur descendance passée, et n'entrons dans aucune dissertation doctorale sur l'origine et les phases historiques du Pelargonium. Que voulons-nous faire? tout simplement de la culture moderne; c'est une actualité que nous venons traiter en formulant les principales conditions de notre méthode dans l'éducation d'une plante en vogne, et qui la mérite à bon droit.

Le nom *Pelargonium* a été emprunté dη grec πελαργός (eigogne), à cause de la forme des capsules ou porte-graines qui ressemblent assez à la petite tête et au long bec de cet oiseau.

Le Pelargenium est un arbrisseau nain, presque toujours vert, au moyen de la culture à laquelle il est soumis. Ses tiges deviennent ligneuses, mais elles sont presque grasses, c'est-à-dire aqueuses, dans leur premier développement; son feuillage gracieux est excessivement diversifié par la structure, le coloris, et le duvet plus ou moins soyeux qui l'accompagne quelquefois.

La nature, capriciense dans tont ce qu'elle produit, n'a pas poussé ses largesses envers le *Pelargonium*, jusqu'à donner de l'odeur à ses corolles. Quelques variétés, néanmoins, ont le feuillage odorant, mais encore est-ce sans eachet spécial, c'està-dire que, dans ce cas, il y a emprunt à une propriété étrangère, comme à la rose, au citron, etc.

La stérilité généralement odoriférante du Pelargonium est, au surplus, commune à benneoup de genres fort méritants et très-reclierchés: nous n'apprendrions rien au lecteur, en donnant l'énumération considérable de ces faits.

Les *Pelargonium* ont un incontestable avantage sur beaucoup d'autres genres de plantes, par la double mission qu'ils remplissent dans l'intérêt de nos jouissances. Ils offrent, dans un conservatoire ou serre tempérée, la floraison la plus brillante, le coup d'œil le plus éblouissant; ils composent, à l'air libre, de charmantes corbeilles dans nos parterres.

Nous le dirons avec franchise, c'est en Angleterre que le progrès de la eulture du *Pelargonium* a pris son premier essor; mais il faut se hâter d'ajouter que ses perfectionnements font honneur à l'hortieulture française, et qu'anjourd'hui nous ne redoutons, à cet endroit comme à tant d'autres, aucune comparaison étrangère. Parmi les principaux horticulteurs nationaux auxquels nous devons reconnaissance sur ce point, nous eiterons feu Lémon, Mathieu, Quillardet, Lémon fils, Chauvière, etc.

#### § 111.

#### CONDITIONS FLORALES DES PELARGONIUM.

La floraison des *Pelargonium* a cela de commun avec celle des Camellia, Dahlia, Phlox, etc., que la corolle d'une variété nouvelle étant mise sous les yeux d'un amateur qui ne cultiverait encore et n'aurait jamais vu que des variétés anciennes, il n'hésiterait pas à l'attribuer à un genre nouveau.

Il y a cu, en effet, dans l'état floral du *Pelargonium*, une révolution immense par la transformation des pétales, transformation née d'une régularité proportionnelle, d'une correction harmonieuse, d'un développement inespéré, d'une richesse de coloris autrefois inconnu.

Pour qu'un Pelargonium puisse être considéré et admis aujourd'hui au premier rang d'une collection sérieuse, il faut qu'il possède d'abord un feuillage satisfaisant, c'est-à-dire bien fourni et d'un ton propre à favoriser les effets de la floraison. Il est indispensable que les pédoncules soient solides et portent les fleurs au-dessus du feuillage, sans trop les en éloigner. Enfin, il convient encore et surtout que les corolles soient nombreuses, de manière à former de riches ombelles composées chacune de einq fleurs au moins, lesquelles auront à réaliser les conditions particulières et rigoureuses que nous allons exprimer.

Les pétales doivent être bien étoffés, facturés en limbes, gra-

cieusement arrondis à leur sommet, sans intervalle de l'un à l'autre et de manière à offrir à peu près et autant que possible l'aspect d'une corolle monopétale; ils doivent encore présenter une surface unie, non ondulée, et posséder chacun une étendue, sinon égale, du moins bien proportionnée entre eux; il faut enfin qu'ils séduisent l'œil par des dessins élégants, finement produits, et coloriés au moins de trois nuances distinctes et opposées.

Et qu'on ne croie pas que ces conditions impérieuses soient l'effet d'une exigence déraisonnable ou d'une monomanie? non: elles résultent d'abord de la nécessité de faire un choix entre les innombrables variétés produites par le genre; ensuite, elles naissent du goût sévère qui se forme et s'épure naturellement à la suite de judicieuses observations et d'incessantes comparaisons. Les cultivateurs de *Pelargonium* ont donc été conduits à établir des règles de perfection qui n'ont rien d'exagéré pour les semeurs intelligents et heureux, et il n'est pas possible désormais de s'écarter de ces règles pour l'accomplissement desquelles on ne doit admettre aucune transaction.

Chéreau.

(La suite au prochain numéro.)



# CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

SUR L'ESPÈCE EN BOTANIQUE ET EN HORTICULTURE, SUR LA STABILITÉ, LA VARIATION ET L'HYBRIDATION.

On donne le nom d'espèce, a dit le célèbre De Candolle, « à » l'ensemble des individus qui se ressemblent plus entre eux

- » qu'ils ne ressemblent à d'autres; qui peuvent, par une fécon-
- » dation réciproque, produire des individus fertiles et qui se
- » reproduisent par la génération, de telle manière que l'on peut,
- » par analogie, les supposer tous sortis originairement d'un seul
- » individu. »

Il résulte de cette définition, qu'il n'y a pas identité entre toutes les plantes qui composent une espèce, et que l'on peut subdiviser le groupe en une multitude de petites sections, de races, de variétés, sous-variétés, etc.; aussi l'espèce est-elle très-difficile à déterminer; il n'existe même qu'un seul moyen d'y parvenir: e'est de semer à plusieurs reprises, et pendant plusieurs générations, les graines d'un individu, et d'étudier, de comparer soigneusement les plantes qui en proviennent. Ce moyen est fréquemment employé par les horticulteurs; il l'est rarement par les botanistes.

Ceux-ei rencontrent, il est vrai, dans la nature, un très-grand nombre de sujets qui semblent provenir d'une même souche; mais ils n'en ont pas la certitude absolue. Celui qui étudie l'espèce sur une scule plante peut done se tromper sur plusieurs caractères; il peut connaître le signalement de l'individu qu'il a sous les yeux, mais non celui de l'espèce entière.

Que l'on observe dans un champ, à l'état sauvage, un grand nombre de jeunes plants provenants d'un porte-graine, et que l'on suive leur développement; pour mieux préciser les idées, supposons que ces plantes sont des Ancolies communes.

On remarquera dans les semis des plantes qui s'élèveront plus

que les autres; on en verra qui auront une tendance à se ramifier. Les feuilles ne seront pas toutes également découpées, lobées, etc.; on en observera de grandes, de petites, de plus ou moins glanques. Les fleurs varieront de grandeur, de couleur, les éperons ou nectaires seront plus ou moins courbés. Quelquesunes de ces plantes seront plus précoces que le porte-graine : d'autres s'épanouiront plus tard. Les capsules ne seront pas identiques : il y en anna de longues et de courtes ; les graines seront plus ou moins grosses. Indépendamment de ces caractères physiques, la manière dont ces plantes apprécieront les sensations extérieures ne sera pas la même; l'une résistera nieux aux gelées, l'autre à l'humidité ou à la sécheresse. Quelques-unes même naîtront avec une organisation débile qui ne leur permettra pas de survivre aux accidents les plus ordinaires, tels que le voisinage d'une autre plante qui affamera leurs racines, une végétation vigoureuse qui étouffera leurs jeunes feuilles, etc. Il y aura par compensation des individus robustes qui domineront leurs voisins, étendront leurs racines, développeront leur feuillage, et, se convrant d'une large panieule de fleurs, répandront des graines à profusion et envahiront le sol environnant.

Que l'on suive attentivement cette seconde génération, puis une troisième, une quatrième, et ainsi de suite, on arrivera à un si grand nombre de variétés, qu'il sera impossible de s'y reconnaître; mais chacune de ces variétés présentant toujours quelques caractères communs à toutes, cette multitude de plantes sera toujours pour le botaniste l'Aquilegia vulgaris.

Si un botaniste voulait pousser plus foin ses études sur ce végétal ou sur un autre, comme le font sonvent les horticulteurs, et classer toutes les variétés et variations à lui commes de l'Aquilegia vulgaris, il aurait un grand travail à faire et il voudrait nécessairement adopter un ordre pour son exécution.

Or, nos elassifications sont imparfaites et pêchent par la base, en ce qu'elles sont *linéaires* au lieu d'être *rayonnantes*. Un exemplo, et ce sera toujours le même, servira à le démontrer.

Prenons toujours l'Aquilegia vulgaris à l'état sauvage. Celui

qui voudra classer ses variétés en séric linéaire les placera, nons supposons, dans l'ordre suivant :

#### VARIÉTÉS PAR LES FEUILLES,

- PAR LES TIGES,
- PAR LES FLEURS,
- PAR LA PRÉCOCITÉ, ETC., ETC.;

il serait obligé de reprendre chacun de ces titres et de désigner les subdivisions de ces races ou variétés principales par des sections et de nouveaux caractères. Ainsi, il placerait dans la première division, dans la seconde,

| VARIÉTÉS | TPAR | LES | FEUILI | ES: |
|----------|------|-----|--------|-----|

à larges feuilles, à feuilles étroites, à lobes pétiolés. à lobes sessiles, à lobes très-découpés;

#### VARIÉTÉS PAR LES FIEURS :

à grandes fleurs, à petites fleurs, à fleurs bleues, à fleurs blanches,

à fleurs carnées, etc., etc.

mais s'il a bien observé seulement quelques centaines d'individus d'Ancolic à l'état sauvage, il sera forcé de créer de nouvelles sections et de subdiviser à l'infini; il aura donc une section des

#### ANCOLIES A FLEURS BLEUES,

à éperon très-courbé,

à éperon peu courbé,

à fleurs d'un blen pâle, à fleurs d'un bleu foncé,

à fleurs violettes, etc., etc.;

cusorte que chacun de ces individus, classé par série linéaire, se trouverait très-éloigné de celui ou de ceux avec lesquels il aurait le plus de rapport.

Si ces légères variations ont peu d'importance pour le botaniste, il n'en est pas de même pour l'horticulteur. Mais, sans compliquer la question des créations que la culture peut amener, restons dans l'étude de notre espèce sauvage, et voyons s'il ne serait pas plus naturel de la considérer comme un centre rayonnant dans tous les sens, ainsi que l'indique la fig. 1. (Voir la figure à la fin de l'article.) Nous supposons que le type occupe le centre de l'étoile et qu'il est formé par un grand nombre d'individus qui ont tous absolument les mêmes caractères; à ce centre viennent aboutir toutes les variétés qui sont dues à des différences dans les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les péricarpes et les graines.

Voilà done six organes principaux, que nous représentons par six rayons qui viennent aboutir à ce centre. Les racines n'offrant que peu de variations, le rayon qui les représente est peu développé; il en est de même de celui des tiges qui, cependaut, peuvent offrir plus de différence que les racines.

Le rayon qui représente les diverses configurations des feuilles doit être plus allongé que les précédents. C'est surtout par les fleurs que les individus de l'*Ancolie vulgaire* peuvent se distinguer; aussi ce rayon est-il le plus allongé de tous.

Puis viendront les lignes destinées aux périearpes et aux graines.

En représentant ainsi graphiquement les espèces par des étoiles à six rayons que l'on allongerait plus ou moins, on reconnaîtrait de suite et d'un seul coup d'œil quels sont les organes qui, dans une espèce donnée, ont le plus de tendance à la variatiou, ou dans quel seus on a le plus d'espoir d'ébranler la stabilité.

Sur chacun de ces rayons viennent se placer des embranchements destinés à marquer la place des sons-variétés; ainsi, en prenant pour notre Ancolie le plus allongé qui marque les modifications que les fleurs peuvent éprouver, nons reconnaîtrons une branche pour ses variétés à éperon bien courbé; une antre, pour celles où cet organe se rapproche davantage de la ligne droite. Un autre embranchement rémnira les sons-variétés à grandes fleurs, puis viendront celles à fleurs plus petites, celles à corolles bleues, blanches, roses, etc., et chacune de ces ramifications pourrait encore donner lieu à des bifureations tertiaires et ainsi de suite.

S'il était en notre pouvoir de réunir ou de grouper, d'après leurs rapports naturels, tous les individus existants de l'Aquilegia vulgaris, nous obtiendrions une vaste étoile rayonnante avec une multitude de rayons secondaires, tertiaires, etc., dont les

nus seraient courts, tandis que d'antres s'allongeraient d'une manière disproportionnée; mais nous aurions la véritable représentation de l'espèce, avec ses divisions, ses types, ses races, variétés, sous-variétés et modifications tellement faibles, qu'elles finiraient par être insensibles à nos yeux. Une classification linéaire ne donnerait aucune idée de l'Ancolie.

Laissons un instant l'Aquilegia vulgaris, et prenons l'A. platusepala de Reichenbach. Si nous examinons le type, ses folioles sessiles ou presque sessiles, ses feuilles disposées en rosette, du centre desquelles s'élève une tige presque nue, ses fleurs assez grandes, à pétales épais, à éperon moins courbé, lui donnent un port, un aspect et des earactères si différents du vulgaris, que personne ne pourrait les confondre. Mais recueillons ses variétés, et nons verrons bientôt que les modifications que peuvent éprouver ses feuilles en se développant, ses folioles en prenant des nétioles, ses fleurs en courbant leur éperon, rapprocheront singulièrement ses variétés de l'Ancolie ordinaire; et si, dans cette dernière plante, nous cherchons à l'extrémité des deux rayons qui représentent les feuilles et les fleurs, les individus à feuillage peu développé, à folioles peu pétiolées, à éperons peu courbés, nous trouverons tant d'analogie avec les extrêmes que nous venons de citer dans le platysepala, que nons ne pourrons pas les distinguer, et les deux lignes qui, dans chacune de ces deux plantes, s'éloignent du centre en divergeant pour représenter les feuilles et les fleurs, viendront se confondre à leurs extrémités et nous montrer que les deux Ancolies ne forment qu'une seule et même espèce, car les graines recueillies sur les limites qui se confondent, donneraient sans donte des plantes qui pourraient indistinctement se rapporter à l'nn on à l'autre des deux centres.

, Prenons encore un autre Aquilegia, et ce sera l'alpina, et essayons d'en grouper les variétés, comme nous venous de le faire pour les autres.

Des feuilles à lobes bien découpés et très-pétiolés, des fleurs plus grandes, de larges sépales, nous indiqueront de suite une espèce distincte. Si nous plaçons ses variétés sur les divers rayons qui devront les éloigner ou les rapprocher du type, nons en trouverons à folioles un peu plus larges, à fleurs un peu moins grandes, et nous approcherons de quelques-unes des modifications de l'Aquilegia vulgaris, en restant cependant à une certaine distance.

Si le genre Aquilegia était seulement formé de ces trois types, et que nous voulussions les classer d'une manière naturelle, avec toutes leurs variétés, nous serions obligés de représenter notre agglomération comme les trois centres de la figure 2.

Si nous ajoutions à ces trois Aneolies les types rayonnants représentant les A. viscosa, Sternhergii, et toutes les autres espèces enropéennes et exotiques, nous aurions un groupe d'étoiles, dont certains rayons s'allongeraient, tandis que d'autres resteraient conrts et quelques-uns sans donte pourraient s'unir et se confondre, comme nous venons de le voir pour les A. vulgaris et platysepala; d'autres s'approcheraient, comme dans l'A. alpina, sans pourtant rien atteindre, tandis que plusieurs d'entre elles, comme l'A. canadensis, resteraient à une distance assez grande.

Toutes ees espèces seraient donc représentées par des groupes dont les centres seraient très-distincts, et dont les limites pourraient se confondre ou rester séparées, comme ces États dont les capitales sont éloignées et dont les frontières, sur quelques parties de leur pourtour, n'ant rien qui les différencie des royaumes limitrophes, tandis que des limites bien tranchées les isolent dans d'antres localités.

Un groupe d'espèces constitue un genre dont le type devrait occuper le centre, et dont les différentes espèces s'approchent ou s'éloignent selon leurs affinités.

Les genres avec leurs cortéges d'espèces et de variétés sont réunis en familles, et ces grandes divisions forment l'ensemble du règne végétal, groupe immense, régi par les affinités naturelles et s'étendant sur la terre comme un vaste réseau à mailles inégales et parfois détachées.

Nous retrouvous cette classification par groupes dépendants dans tout ce qui existe sur la terre; chez les plantes, davs le règne animal, comme dans les cieux, où Dien a établi parmi les astres innombrables qu'il a semés dans l'espace, une subordination hiérarchique qui maintient l'ordre et l'équilibre de l'univers.

Les satellites obéissent à leurs planètes, celles-ci à leurs soleils; ces derniers sont dépendants de leurs nébuleuses, et celles-ci sans doute sont soumises à d'autres lois qui émanent de l'intelligence suprême qui a créé les mondes et en maintient l'harmonie.

Ces grandes lois d'attraction, d'obéissance et de subordination existent partout; elles se retrouvent dans les phénomènes chimiques où les combinaisons binaires peuvent se rénnir entre elles et former des composés nouveaux, où un corps électronégatif relativement à un autre, change de rôle et devicut électro-positif en présence d'un autre élément, comme un colonel qui commande un régiment et reçoit lui-même les ordres de son général.

Notre organisation militaire, nos administrations civiles, nos établissements industriels, sont dirigés de la même manière; nous avons tous nos chefs et nos subordonnés. S'il en était autrement, il n'y aurait plus d'ordre, le monde physique retournerait au chaos, le monde moral à l'anarchie.

### DE LA STABILITÉ ET DE L'HABITUDE DE L'ESPÈCE.

Mais revenons à l'espèce qui est l'unité en botanique et qu'il est si difficile de définir; nous ne pouvons plus la considérer comme une masse d'individus semblables réunis en un seul faisceau; mais comme un groupe immense à rayons divergents et ramifiés, sur lesquels viennent se placer dans un ordre défini tons les êtres qui le composent.

Or, ce groupe qui constitue l'espèce peut-il rester toujours le même et n'éprouver aucune variation? Évidenment non : les végétaux nombreux qui la composent ne sont pas toujours les mêmes, et quelle que soit la durée de leur vie, ils se renouvellent par la génération; et comme ils peuvent être influencés par les circonstances extérieures et locales, ils peuvent naître avec des

caractères un peu différents de ceux de leurs parents, en sorte que si nous pouvions embrasser d'un seul coup d'æil un vaste groupe rayonnant représentant tous les individus de l'espèce, nous verrions des changements continuels dans la longueur des rayons, dans le nombre et la dimension de leurs rameaux; nous y trouverions cette mobilité que nous remarquons dans un nuage quand nous l'observous avec attention.

En effet, ce météore se maintient quelquefois très-longtemps; mais ses contours ne présentent plus les mêmes festons, les mêmes découpures, les mêmes ondulations; le centre n'a pas changé, mais ses bords se sont constamment modifiés et ne nous ont pas offert un seul instant de stabilité. Ainsi sont les espèces avec leurs innombrables variétés qui se succèdent naturellement et oscillent pendant des siècles autour d'un type fixé et peut-être inamovible.

L'horticulteur doit déjà pressentir tout le parti qu'il ponrra tirer de cette mobilité de l'espèce considérée de cette manière, et le botaniste a reconnu depuis longtemps les difficultés d'en déterminer les limites.

Si nous examinons un certain nombre de genres avec leurs espèces, nous ne tarderons pas à reconnaître que plusieurs d'entre eux nous offrent des types spécifiques bien déterminés, tandis que d'antres ne nous présentent que confusion. Quand les espèces ont un petit nombre de variétés, elles sont en général bien limitées; lorsque, au contraire, ces dernières sont trèsnombreuses, il est rare que les lignes partant du centre n'aillent pas rencontrer les rayons qui divergent de groupes voisins, ou du moins, si ces rayons ne viennent pas se confondre, ils s'approchent ordinairement beaucoup.

H. LECOQ,

Vice-président de la Société d'horticulture de l'Auvergne.

(La suite au prochain numéro.)

# PHLOX NOUVEAUX.

Les amateurs d'hortieulture belges qui se livrent avec une louable persévérance au perfectionnement du genre Phlox, ont obtenu cette année quatre nouvelles variétés de ce genre qui surpassent en beauté celles qu'on était, jusqu'à ce jour, habitué à regarder comme les plus brillantes. Nous en donnons, d'après les Annales de Gand (n° 20), une description succinéte.

M. le docteur Rodigas de Saint-Trond a obtenu les deux variétés suivantes :

19 Phlox Rodigasii, à fleurs en pompous très-garnis, d'un diamètre de 5 centimètres, à fond blane pur, striées, sur le milieu des lobes de cinq rayons d'un rouge vif.

2º Phlox Gérard de Saint-Trond, calice légèrement coloré, deux fois plus court que le tube de la corolle, fleurs d'un pour-pre rose-clair fortement nuancé de blanc. Gorge de la corolle à lobes pleins et arrondis d'un pourpre-rose plus prononcé. Il fleurit en juillet et août.

M. Brahy Ekenholm de Liège ayant semé des graines du joli Phlox princesse Marianne a obtenu des variétés nouvelles d'un coloris très-distingué, parmi lesquelles on a remarqué surtout les deux suivantes:

5º Phlox Gloire de Herstal. Panieule grande, droite, en pempon; tube de la corolle lilas, limbe blane avec un reflet lilas, qui varie selon les heures de la journée, mais persiste toujours d'une manière fort sensible; les authères jaunes rehaussent l'éclat de cette fleur délicate,

4º Phlox Amélie. Panicule moins serrée que dans le précédent et plus large du bas; fleur plus grande, à tube violet pourpre, limbe violet empourpré de plus foncé; à la gorge cinquacules d'un carmin vif, sur le fond le plus haut de tous. Au centre un point jaune formé par les anthères.

# MOYEN DE RENDRE MULTIFLORE.

# LE GESNERIA MOLLIS.

Ce charmant Gesneria, depuis quatre années dans le commerce, a été successivement délaissé par les amateurs à cause de la rarcté de ses fleurs; car tant qu'il fut abandonné aux forces de la nature, malgré la vigueur de sa végétation, il ne portait qu'une unique fleur dans l'aisselle de chaque feuille. M. Chauvière a remédié à cet inconvénient et sanvé de l'oubli qui le menaçait une des espèces les plus méritantes de ce genre, en obligeant, par le pincement de l'extrémité de la tige, la sève à tourner au profit de la production florale. Aujourd'hui le Gesneria mollis, produisant une ombelle de vingt à trente fleurs, reprend dans la culture la place qu'il était appelé à y occuper; cette opération si simple ne manque jamais son but; elle a constamment pour résultat de faire développer des fleurs dont le nombre n'en empêche ni la grandeur ni l'éclat. Le pincement appliqué à l'Achimenes pieta a eu les mêmes résultats. On ne peut done trop conseiller l'emploi de ce procédé aux amateurs qui donnent à ces végétaux éclatants des soins qui n'ont été le plus souvent payés que par une floraison ehétive.

# CULTURE DES POIS HATIFS.

Quoique la culture des pois de primeur n'exige ni conche ni de thermosiphon, elle est pen pratiquée; sans doute par la raison qu'elle nécessite l'emploi d'un grand nombre de châssis. Comme dans beancoup de jardins potagers on n'en a que bien juste le nombre nécessaire pour faire les semis, on conserver les plants semés à l'autonne, nous croyons ntile de rappeler à

nos lecteurs qu'on peut, sans dépense, obtenir une récolte de pois avant ceux que produisent les semis faits en pleine terre en novembre et décembre.

Dans les premiers jours de janvier on sème des pois hâtifs sur une conche tiède, sous châssis ou sous cloche; en février on repique le plant le long d'un mur à bonne exposition, dans des rayons un peu profonds.

Ces pois donnent après ceux cultivés sous châssis, mais beaucoup plus tôt que ecux semés en pleine terre. On peut encore, surtout dans les terres froides et compactes où l'on ne peut semer que tard en saison, avoir recours à un autre procédé mis en usage depuis plusieurs années par M. Bélanger de Charonne.

En janvier ou février, il sème des pois hâtifs dans des pots, il met cinq à six graines dans un godet d'environ dix centimètres de largueur. Après le semis il enfonce ses pots sur une couche tiède, et les recouvre de châssis ou de cloches. Lorsque le plant à 8 ou 10 cent. de hauteur, il prépare son terrain et plante ses pois par petites touffes à 55 on 40 cent. de distance en tous seus. De cette manière il récolte des pois plus de quinze jours avant ceux qui, dans la même localité, out été semés en pleine terre.

Enfin, l'expérience nous ayant prouvé que les pois repiqués ou plantés sont plus précoces que ceux semés en place, nous conseillons d'avoir toujours recours à ce moyen quand on veut avoir une récolte de bonne heure.



# CALENDRIER HORTICOLE.

#### JANVIEW.

Travaux généraux. La température de ce mois présente, sous notre climat, une alternative non interrompue de froid see et d'humidité, ce qui s'oppose presque complétement à tous les travaux extérieurs: on peut cependant, quand le temps le permet, reprendre les défoncements et les labours qui n'ont pu être faits le mois précédent. On profite de la gelée pour terminer les transports de fumiers et autres engrais, et faire provision de toutes les espèces de terres et de toutes les substances animales et végétales dont on peut avoir besoin dans l'aunée pour former les composts. On doit avoir toutes ses provisions de couvertures en feuilles, litière ou paillassons, dont le secours se fait surtout sentir dans et mois, généralement le plus froid de l'année.

Jardin potager. On commence à chauffer les ananas qui sont de force à donner fruit; on sème les premiers melons et les concombres, huit ou dix jours après le semis on repique le plant en pépinière sur une autre couche : c'est aussi le moment de semer les aubergines et les premiers haricots.

Dans la culture ordinaire on continue de chausser les asperges blanches et vertes; on sème sous châssis de la carotte hâtive parmi laquelle on répand de la graine de radis; on plante de la laitue petite noire, qui a été semée dans la première quinzaine d'octobre, et des choux-sleurs tendres semés dans la première quinzaine de septembre.

On plante sous cloche de la romaine verte semée daus la première quinzaine d'octobre. On peut encore semer du persil sous châssis, ou planter des pieds tout venus, ainsi que des touffes d'oscille. C'est une époque favorable pour semer sur couche très-chaude de la chicorée frisée, quand on veut avoir du plant qui ne monte pas. A la fin du mois on plante sous cloche ou châssis de la laitue gotte, semée dans la seconde quinzaine d'octobre; on plante quatre laitues sous chaque cloche et au milieu une romaine: s'il ne gèle pas on peut planter une romaine entre chaque cloche. On pose des coffres et des châssis sur les planches de fraisiers que l'on veut forcer sur place, et on sème sous cloche ou sous châssis, des pois hâtifs pour repiquer en pleine terre.

Les travaux de pleine terre sont peu nombrenx. Si, vers la fin du mois, il ne gèle pas, on peut planter, dans les terres légères, le long d'un mur, à bonne exposition, de la romaine verte semée dans la première quinzaine d'octobre; on peut planter entre les rangs de romaines quelques rangs de choux-fleurs semés dans la première quinzaine de septembre, puis, parmi le tout, on sème de la earotte liâtive et du poireau.

Jardin fruitier. Quand la température le permet, on continue les plantations, et l'on peut commencer, s'il ne gèle pas, à tailler les poumiers et poiriers en espaliers et en pyramides. On émousse les vieux arbres, on enlève le bois mort, on échenille et on compe les rameaux destinés à servir de greffe, on à faire des bontures. C'est anssi le moment de commencer à chauffer la vigne, les cerisiers, les péchers, les pruniers et les figuiers.

Jardin d'agrèment. Dans les premiers jours de ce mois on chauffe sur conche et sous châssis des ognons à fleurs tels que : tulipes duc de Thol, jacinthes, etc., plantées en octobre.

On coupe la tige des chrysauthèmes de l'Inde cultivées en pot, et on a soin de les tenir en orangerie ou sous châssis le reste de l'hiver. Il faut couvrir de feuilles ou de litière toutes les plantes seusibles au froid.

C'est aussi à cette époque qu'on peut semer sur couche chaude de la pervenche de Madagascar, des caleéolaires, des cinéraires, des penstemons et autres plantes annuelles dont on veut jouir de bonne heure.

Butter et empailler les rosiers sensibles au froid, tels que thés, Bengales noisettes, lle Bourbon, etc., qu'on cultive francs de pied en touffes. On taille les rosiers francs de pied cultivés en pots et traités comme plantes de serre froide.

A la fiu du mois on peut commencer à diviser et mettre en place beaucoup de plantes vivaces de pleine terre,

Serre tempérée. Il est très-important de tenir toutes les plantes en parfait état de propreté, afin de prévenir la moisissure et la pourriture, surtout pour les espèces herbacées et succulentes. Les arrosements doivent être ménagés, principalement pour les plantes grasses. On donne de l'air chaque fois que la température le permet. On rempote les amaryllis, les gloxinias, les achimènes, etc.

On peut bouturer beaucoup de plantes de la Nouvelle-Hollande et greffer des camellias, azaléas, rhododendrons, piméléas, etc. C'est encore le moment opportun pour faire des boutures de salvias, fuchsias, béliotropes, verveines, pétunias, calcéolaires, et autres plantes herbacées destinées à orner les plates-bandes pendant l'été, afin d'avoir des plantes vigoureuses et robustes à mettre en pleine terre en mai.

On découvre les serres tous les jours à moins de temps contraire ; et au moment du soleil , on donne un peu d'air à l'orangerie et à la serre tempérée.

On couvre les baches froides de camellias, rhododendrons, et autres arbustes rustiques qui peuvent sans chauffage rester trois mois sans lumière et sans aucun soin. Il est bon cependant de les visiter quelquefois pour enlever la moisissure que l'absence d'air peut produire.

Serre chaude. Mêmes soins et mêmes précautions que pour la serre tempérée. Entretenir la température entre 12 et 15 °C.

# PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

### DÉCRITES OU FIGURÉES

DANS LES

## JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

Siretitzia augusta. Cette magnifique Musacée, quoique introduite dans les jardins d'Europe depuis 1791, est demeurée fort peu connue. M. Hooker, l'ayant vu fleurir dans le jardin botanique du Kew, l'a décrite et figurée dans l'Hortus Kewensis. C'est une plante haute de quinze à vingt pieds, à fleurs blanches sortant de spathes d'un pourpre foncé et ornée de feuilles de dix pieds de longueur. La patrie de cette belle espèce est l'Afrique australe. (Fl. des serres d'Eur., décemb.)

Clematis smilacifoiia. (Syn. Cl. smilacina, Blum.; Cl. glandulosa? id.; Cl. subpettata, Wall.) Nouvelle espèce grimpante, originaire de Java, à fleurs ayant leurs sépales révolutés d'un brun de rouille et tomenteux en dehors, presque noirs et glabres en dedans. Quoique cultivée en serre chaude par M. Weitch d'Exeter son introducteur, elle promet de réussir en serre froide. (Id.)

**Lechenaultia splendens.** On doit à M. Drummond l'introduction de cette jolie Gardeniacée dont les fleurs sont d'un riche écarlarte en dedans et d'un beau jaune-orangé en dehors. On a compté sur une seule plante trois ceuts fleurs ouvertes à la fois. (Id.)

Gardenia florida, var. Fortuniana. (Syn. G. florida, L.; G. radicans, Thunb.) Belle variété de Gardenia à fleurs d'un blanc pur, passant au jaune à leur déclin; d'un diamètre de quatre pouces, très-doubles et très-odorantes. (Id.)

Ethytldophyllum floribundum. (Syn. Gesneria libanensis.) Plante encore pen connue à cause de la jennesse des individus sur lesquels la description a été falte; mais qu'on croit devoir être herbacée, villense, à pédoucules triflores; fleurs à tube d'un vermillon foncé teinté de cramoisl et d'un rouge de sang noirâtre an sonnuet. (Id.)

Asystasia coromandellana. (Syn. Ruellia coromandeliana, Wall.; R. intrusa, Wahl.; R. secunda, B. Wall.; R. obliqua, Wight.; Justicia Gangetica, L.) Acanthacée suffrutiqueuse, à feuilles tomenteuses; fleurs en grappes axillalres, de six à dix fleurs, tube de la corolle d'un vert lavé de pourpre; limbe d'un lilas foncé maculé de taches plus foncées, et formé de cinq segments Isolés, arrondis, ondulés, inégaux. Cultivée en serre chande. (Id.)

**Cuphea platycentra.** (Syn. C. tubiflora, Hort.) Facies du C. strigulosa; feuillage d'un beau vert; fleurs d'un ronge éclatant, bordées de violet foncé au sommet. Paraît veuir du Mexique. (1d.)

Stanhopea ecornuta, V. II. Nouvelle et curieuse Orchidée, à fleurs amples, presque inodores, blanches, à labelle orangé vif latéralement, d'un blanc pur au sommet; brièveté et forme insolite du labelle qui est sans cornes et du gynostème. Envoyée à M. Van Houtte, par un de ses collecteurs dans l'Amérique centrale, en 1846. (Id.)

Alstroemerla Jacquesiana. (A. Jacobi; Jacquesii; A. § Bomarea Jacquesiana, V. II.) Introduite en France, en 1833, l'Alstroemeria Jacquesiana, très-voisine de l'A. declinata, Pœpp., et de l'A. simplex, a les fleurs grandes, tubulées, nutantes; les trois segments externes sont maculés de vert et ponctués de pourpre; les trois internes d'un vert blauchâtre, striés et ponctués de pourpre. (Id.)

Ansellia Africana, Lindley. Orchidée découverte par M Ansell dans l'île de Fernando Po, plus apparente dans son développement floral que les Gymbidinm auxquels elle ressemble, bien qu'elle ait plus d'affiuité avec le Bromheadia; sépales vert tendre, striés transversalement de pourpre; labelle rose, à lôbe moyen jaune pâle; gynostème violet foncé. (Paxton Magazine, décembre)

Calystegia pubescens, lindley. Nous devons à la Chine cette brillante Convolvalacée qui est herbacée, grimpante, pubescente, à fleurs très-doubles d'un rose tendre avec les pointes de quelques-uns des pétales d'un rose vif. Le Calystegia pubescens végète avec vigneur en pot ou en pleine terre dans une serre froide, et paraît devoir se plaire en plein air le long d'un mur ou de tout autre appui. Il se multiplie de boutures on par la séparation des racines. (1d.)

Begonia albococcinca. C'est au commencement du printemps que fleurit ce brillant Begonia dont les feuilles grandes et glabres sont légèrement lobées ou sinuées et les pétioles velus. Les sépales extérieurs sont arrondis, les Intérieurs lancéolés, blancs intérieurement et d'un écarlate brillant à l'extérieur. (Id.)

Hydrolea spinosa, Lœff. (Syn. Hydrolea trigyna; II. extra-axillaris, Morr.) Cette jolie petite Hydroléacée, originaire de l'Amérique du Sud, où elle croît dans les lleux humides, a été longtemps avant de prendre place dans nos collections; car son introduction remonte à 1791. Elle forme un petit buisson toujours vert, duveteux et visqueux. Épines axillaires, feuilles ovales, lancéolées, aiguës, presque sessites; pédoncules à cinq ou six fleurs; lleurs terminales subcorymbenses, corolle bleue. Quoique considérée jusqu'à présent comme une plante de serre, l'Hydrolea spinosa peut être cultivée en pot et embellir de ses fleurs nombreuses les massifs des parterres. On la multiplie de bontures et de graines. La végétation de cette plante est si vigourense qu'on est obligé de la changer souvent de pot. (Id)

Spirea amoena. La patrie de cette nouvelle espèce, introduite dans l'hortlculture il y a trois années, est incounue. Elle a beaucoup d'affinité avec les S. chamædrifolia, L., bella et ceanothifolia. C'est un buisson de trois à quatre pieds, à feuilles oblongues laucéolées , pubescentes ; fleurs blanches en corymbe terminal, à authères et styles roses. (Ann. de Gand, juillet, pl. 72.)

Gomphoiobium virgatum, Sreb. Petit arbuste originaire de l'Australasie, voisin des G. tenue et venulosum. Rameaux grêles; feuilles trifoliolées, linéaires, obtuses; fleurs solitaires, d'un brun-jaune; carène courte, blanche et tomenteuse. Il se multiplie de graines semées aussitôt après leur maturité ou de boutures qui poussent rapidement et qu'on pince ponr les faire ramifier. Cette plante forme des petits bulssons couronnés d'une grande quantité de fleurs qui se succèdent pendant longtemps. On la rentre en serre tempérée pendant l'hiver. (Id., pl. 37.)

Batatas Wallii, Morr. Nouvelle espèce de patate édule apportée de Guatemala par le P. Walle de Poperingue. Elle croît à dix ou donze pieds et fait un bel effet dans les serres, par la profusion de ses fleurs blanches et pourpres, nombreuses mais de courte durée. Cette patate, encore rare en Europe, est alimentaire à Guatemala, comme la patate édule l'est dans les pays intertropicaux. (Id., pl. 74-)

œillets de fantaisie. Nous ne mentionnerous que très-sommairement les orillets figurés dans les Annales de Gand; its ont été euvoyés au comité de réception par M. E. Armand d'Ecully, près Lyon, au milien du mois de février; ces trois orillets sont: Atim, blanc rayé de rouge: Jeanne d'Arc, blanc avec un cercle de stries rouges sur le milieu de chaque pétale; Mont Etna, rouge feu avec des raies cramoisies. (Id., pl. 75.)

Fuchsia Macrantia, llook. On doit cette nouvelle et brillante espèce, dont les fleurs d'un rouge de corail au nombre delmit à dix retombent en grappes élégantes, à deux collecteurs anglais, MM. Mathews et W. Lobb, dont l'un la trouva grimpante sur les arbres de la forêt d'Andimarca, au Pérou, et l'antre dans les bois de Chasula, eu Colombie, à clinq mille pieds au-dessus de l'Océan. Une des particularités de ce Fuchsia est l'absence de corolle ; il ressemble au F. fulgens, et rappelle par la forme de ses fleurs le F. corymbiflora Sa culture est celle des autres espèces de ce genre. (Id., pl. 76.)

Sipinocampyins nitidus de Jonghe. Cette nouvelle Lobellacée, désignée d'abord sous le nom de Lobelia nitida, est originaire de l'île de Cuba. Elle forme un sous-arbrisseau dressé, à rameaux anguleux, à feuilles alternes, corlaces, d'un vert foncé; fleurs axillaires et solitaires; corolle rouge vif; llunbe d'un beau jaune. Toute la plante est comme vernissée, ce qui lui a valu le nom de nitida. Cette nouvelle espèce exige la serre chaude, comme les autres Siphocampyins, et se multiplie de boutures. (Ann. de Gand, août, pl. 78.)

**Cypripedium immile**, Willd. Orchidéeancieune dont l'horticulture s'empare de nouveau comme d'une plante ornementale Elle se distingne par ses grandes et belles fleurs dont le labelle, d'un rose tendre et velué, ressemble à une pantoufle de soie. Elle se cultive en pleine terre et en serre tempérée, et se multiplie par la division du pied. (*Id.*, pl. 80.)

Azalea mortieriana, var. Hybridæ. M. P. Mortier, hortieniteur de Gand. ayant introduit dans le commerce de nouvelles variétés d'Azaleas d'un coloris richement mancé, résultant du croisement des variétés tardives avec les variétés précoces, M. L. Verschaffelt de Royghem a obtenu, par de nouvelles alliances entre les variétés les plus belles, de nouveaux gains parmi lesquels on a distingué les douze variétés suivantes figurées dans les Annales: 1º Prince Henri des Pays-Bas , fleurs orange feu, un lobe jaune, éclat vlf de feu; 2º Orange peinte, fond jaune, liseré pourpre, un lobe sans liseré; 3º Triomphe de Royghem, fleur rose, nervure médiane jaune. liseré plus rouge, un lobe entièrement jaune liseré de rouge ; 4º Reine d'Angleterre, fleur rose, nervure médiane jaune Isabelle; 5° Marie Dorothée, fleur toute blanche, unlobe jaune Isabelle pâle; 6º Florentina, fleur toute rose, nervure médiane blanche etjaune Isabelle, un lobe orange; 7º Grand-Duc, fleur d'un rouge Incarnat, nervure médiane pâle, un lobe nankin; 8° Quadricolore, fleur à fond nankin, flammes rouges et jaune Isabelle, un lobe orange; 9° Cardinal, fond rose foncé, liseré plus rouge, un lobe jaune; 10° Mincrve, fleur rose, un lobe nankin; 11° Van Dick, fleur pourpre éclatant, unicolore; 12° Rubens, même fond, un lobe jaune. (Id. pl. 81.)

Daviesia physodes, Cunn. Arbrisseaux de la famille des Papillonacées podalyriées, originaires de la Nouvelle-Hollande, à fenilles phyllodées alternes ou subopposées, quelquefois verticillées par trois, très souvent épineuses; fleurs en épis ou rarement solitaires. Le D. physodes ressemble au Genista scorpius. C'est une plante glauque, à rameaux droits, sillonnés à feuilles linéaires cylindriques, les supérieures au bout des rameaux, dilatées, droites, sécuriformes, binervées de chaque côté et obliquement mucrouées; calice court, campanulé, carène subrostrée plus longue que les ailes, étendard largement étalé, avec une macule basilaire, lancéolée, verte, sur un fond jaune, bord des pétales rouge vif, carène rouge, ailes jaunes. (Id. pl. 82.)







# WEIGELA ROSEA, THUNB. (1).

(Weigelie rose.)

Classe : PENTANDRIE. Ordre:

MONOGYNIE.

Famille naturelle:

## CAPRIFOLIACÉES.

Tribu:

LONICERÉES

(Lonicérées -- Lonicérées, Endl.)

CARACT. DIFFÉR. Ce genre, que presque tous les botanistes, parmi lesquels on peut citer De Candollo et Endlicher, regardent comme identique au Diervilla, en diffère, suivant Lindley, par une glapde épigynique libre, qui est adhérente à la corolle dans le Diervilla; la corolle du Weigela est régulière, isomorphe à sa base, tandis que celle du Diervilla est irrégulière et gibbeuse d'un côté. Comme caractères communs qui distinguent ces genres entre les Caprifoliacées, on remarque un ovaire uniloculaire, coupé en quatre fausses cellules par la projectinn de deux doubles placentas qui ne se réunissent pas à leur axe; tous deux ont un stigmate capité.

Ce sont des arbrisseaux dressés, à feuilles ovales-acuminées, dentées en scie ; à pédoncules axillaires munis de deux bractées, le plus souvent dichotomes, portant de deux à trois fleurs. Ces végétaux sont originaires du Japon et de Corée ; une espèce est du Canada, el une autre de la Caroline.

Syn. Loniceræ spec. Linu. Diervilla Tournef. Weigelia Pers. Calysphyrum, Bung.

« Le Weigela rosea (2), dont le nom chinois est Noak chek whoa, est un arbrisseau dont les tiges anciennes sont blanchâtres et glabres; les jeunes rameaux, verts, légèrement ailés, les ailes alternant avec les feuilles et couvertes de villosités, les feuilles opposées, presque sessiles, elliptiques, d'un pouce et deni de

<sup>(1)</sup> Dédié à Weigel, naturaliste allemand.

<sup>(2)</sup> Le Weigela rosea n'ayant pas encore fleuri en Europe; mais promettant d'occuper bientôt dans nos jardins une des premières places parmi les plantes ornementales, comme nous avous voulu en faire connaître, sans retard, à nos lecteurs la figure et la description, nous les avons empruntées toutes deux au journal de la Société d'horticulture de Londres, vol. 4, p. III, pag. 65 et 489.

diamètre, de trois pouces de long, dentées en seie en haut, presqu'entières en bas, à nervure médiane et nervules pubescentes; fleurs axillaires et terminales, au nombre de trois ou quatre dans l'aisselle de chaque branche ou à l'extrémité des rameaux; pédoneules courts, ayant à la base des bractées vertes, courtes et filiformes; calice bilabié, divisé en cinq segments inégaux, trois en dessus, deux en dessous, glabre, d'un vert clair; corolle monopétale, tubuleuse, de conleur rose, limbe réfléchi, divisé en cinq segments égaux, glabres; cinq étamines plus courtes que la corolle et insérées sur ses bords; glabres à leur partie supérieure et velues à partir de leur point d'insertion avec la corolle; un style, stigmate capité, un peu plus long que les étamines; ovaire infère, long de plus d'un pouce, presque sessile, paraissant se confondre avec le pédoncule de la fleur.

Telle est la description que M. Fortune donne de ce charmant arbuste qui est arrivé en Angleterre dans le plus parfait état de

eonservation, et paraît très-robuste.

» Le dessin qu'il en a donné le représente chargé de grappes lâches, composées de trois à cinq fleurs, et situées à l'extrémité de chaque branche latérale; l'échantillou see qu'il a rapporté confirme l'exactitude du dessin. Les fleurs ont plus d'un pouce de long; et, lors de leur entier épanouissement, un pouce et demi de diamètre. Leur couleur est celle du *Pyrus spectabilis*: blane pur en dessous et rose vif à l'extérieur.

» Le genre Weigela, établi d'abord par le voyageur suédois Thunberg, a été rapporté par les botanistes modernes au genre Dierrilla; et plusieurs espèces de ce genre, originaires du Japon, ont été publiées sous ce nom par MM. Sieboldt et Zuccarini. Bien qu'il ressemble sous plusieurs rapports au genre Diervilla, il en diffère cependant par son port, par ses graines crustacées et non membraneuses, ailées et non dépourvnes d'ailes, ce qui justifie la conservation de ce genre.

» Cette nouvelle espèce ressemble beaucoup plus au Calysphyrum floridum, qui est également une espèce de Weigela d'une grande beauté, propre à la Chine septentrionale, qu'à ancun des Diervilla de Sieboldt et de Zuecarini, dont il diffère par ses larges fleurs, à l'exception de leur Diervilla grandiflora, dont les feuilles ont un pétiole très-long et dont les étamines et les filets sont velus.

» Jusqu'à ce moment on a conservé cette plante en serre tempérée; mais elle paraît devoir résister à nos hivers : car, au mois d'avril, elle était en fleur dans la partie septentrionale de la Chine bien qu'en pleine terre et sans aucun abri. »

M. Fortune a ajouté les détails suivants à la description qu'il avait donnée du Weigela rosea: «cette magnifique plante se tronvait dans le jardin d'un mandarin de Chusan et était littéralement chargée de fleurs d'un rose tendre qui pendaient en grappes gracieuses de l'aisselle des feuilles et de l'extrémité des rameaux...

« On ne connaît pas cette plante dans les provinces méridionales de la Chine, ce qui me fait présumer qu'elle réussira en pleine terre; dans le cas contraire, ce sera une de nos plus belles plantes de serre tempérée, et elle prendra place à côté des Azaleas et des Camellias. Je ne l'ai jamais trouvée à l'état sauvage, c'est pourquoi je pense qu'elle peut venir du Japon; mais ce n'est qu'une simple conjecture. Dans le nord de la Chine, où l'on cultive cette plante, le thermomètre descend quelquefois à plusieurs degrés au-dessous de zéro, et le pays est souvent couvert de neige sans qu'elle paraisse en sonffire.

» Comme on l'a libéralement distribuée aux membres de la Société, il est important de donner quelques renseignements sur son habitus et sa culture. C'est un joli buisson, de taille moyenne, assez semblable au Seringat, à feuilles caduques en hiver et qui flemit en avril ou mai. Ce qui en rehansse le mérite, e'est qu'il est d'une culture facile. Des boutures faites avec soin, au printemps ou en été, reprennent facilement, et la plante croît parfaitement dans la terre de jardin ordinaire.... On ferait bien d'abriter le Weigela rosea pendant le premier hiver, en le rentrant dans une orangerie ou le mettant sous un châssis, jusqu'à ce qu'on en ait des doubles, alors on pourrait le planter à l'air libre. Le point capital est de favoriser le développement du ligneux

parceque non-sculement il sera plus rustique, mais encore il n'en fleurira que mieux à la saison suivante. »

Nous avons fait figurer le Weigela d'après le dessin de M. Fortune; mais comme beaucoup de points de détail y étaient indiqués avec uégligence, nous y avons, à l'aide de la description, apporté les modifications qui devaient harmoniser toutes les parties de cette charmante Caprifoliacée.





PASSIFLORA HYBRIDA Var. Belotii.

# PASSIFLORA HYBRIDA, VAR. BELOTH (1).

(Passiflore hybride, variété de Belot.)

Ordre:

Classe : GYNANDRIE :

Famille naturelle

PENTANDRIE.

# PASSIFLORÉES

Tribu :

#### PASSIFICNÉES VRAIES.

canac. Essar. Périgone corollin à dix divisions, cinq, calycoides, formant un premier verticille et les cinq autres un verticille intérieur; à la gorge une briple couronne dont l'extérieure est la plus grande; Elamines au nombre de cloq. Filaments subulvis insérés à la base de l'ovalre; Anthères introrses; Ovaire ovale-arrond; Pistil columnaire cylindracé; trois Styles étalés, renflés à leur sommet, Stigmate capité cunérior me. Baie charuce, subvoule, unifoculaire, pédicellée.

Plantes herbacées, germpantes, à feuilles entières on deutées, non lacinides on lobes, à péticles bi-multiglanduleur, inflorescence a rillaire, uniflore; cirrhes simples sortant du même point que la steur. De l'Amérique méridienale et des Antilles,

Syn. Granadilla. Tournef.

Cette nouvelle Passiflore, obtenue il y a deux ans par M. Bélot-Défougère, horticulteur à Moulius, a fleuri pour la première fois à Paris chez M. Modeste Guérin, où nous l'avons fait figurer. Elle est le produit de la fécondation de la Passiflora alata par la cœrulea.

C'est une plante vigoureuse, grimpante, à tige sons ligneuse, cylindrique à la base, et devenant successivement quadraugulaire au sommet, d'un vert glancescent dans toute son étendne, teintée de rougeâtre à l'extrémité des rameaux et dans les parties anguleuses; feuilles alternes, pétiolées; pétioles rougeâtres, à deux ou quatre glandes claviformes, longs à moitié comme la feuille, portant à leur base des stipules courteset falciformes, réfléchies et mucronées au sommet; feuilles grandes, glabres, d'un vert gai, caractère qui lui est commun avec l'alata, ovales-entières au bas de la tige, et devenant successivement bi-puis trilobées; longues vrilles contournées au sommet, spires très-rapprochées

<sup>(</sup>f) Contraction des deux mots Flos Passionis, tleur de la Passion, parce qu'on a eru reronnative dans les organes de la fécondation de cette plante, les instruments de la passion du Christ

sortant d'entre les stipules; fleurs axillaires, isolées, à pédoncule moyen; involuere composé de trois folioles cordiformes, du même vert que les feuilles; périgone externe, urcèolé, à cinq divisions: sépales naviculaires, très-allongés, avec un mueron dorsal, d'un vert vif extérieurement, intérieurement d'un blane mat, et légèrement teintés de rose sur leurs bords ; périgone intérieur corolloïde, à divisions plus grandes que celles da périgone externe. ovales-obtuses, d'un blane de crème à l'extérieur, à l'intérieur d'un beau rose légèrement numeé de violet, et dégradant de tou à partir de la ligue moyenne jusqu'au bord du limbe; conroune externe, composée d'un double rang de filets, au nombre de 90, cramoisis à la base, passant par des nuances insensibles an blen vif, coupés par des cercles blanchâtres au nombre de quatre à cinq; double conronne interne formant ime collerette blanche et eramoisie dressée autour du style; organes reproducteurs d'un vert tendre qui se détache agréablement sur le fond de la fleur qu'ils dominent. Odeur douce et snave.

Ce nouvel hybride est d'un plus bel effet que l'alata, à cause de l'amplenr et de la couleur plus vive encore de son feuillage; il aime comme toutes les plantes de ce genre à faire courir au loin ses rameaux volubiles.

Il est donteux que cette Passiflore puisse passer l'hiver en pleine terre; mais elle végète avec vigueur dans la serre tempérée, dont elle fera un des plus beaux ornements, avantage qu'elle a sur l'alata, qui est de serre chaude. Sa culture est la même que celle de ses congénères.







Var Voltauriana



# MELIOTROPIUM PERUVIANUM, VAR. VOLTAIRIANA (+).

Classe:

(Heliotrope Voltaire.)

Ordre:

PENTANDRIE

MONOGYME

Famille naturelle

BORRAGINÉES.

Тезби : приотнения

(Asperifoliées, L. Endl.; Asperifoliacées, Reich.; Echiales, Lind.)

can, essext, Colyce persistant, quinque-partite on plus rarement quinque-deute, corolle hypocratériforme; gonge quelquefois barbue, à tobes formés par une picature sumple, ou plus rement deutés; Antheres sub-sessiles, Nectaire annulaire ou cupultorme, le plus souvent frès petit, embrassant la base de l'oxaire. Oxaire quadriloculaire, Style quelquefois nul; stigmate le plus souvent conique, rendé à sa base, bilobé ou entier au sommet; Nicules uniloculaires, les plus jeunes coherentes à la base, puis séparables ef fermées au sommet. Réceptacle commun nul.

Plantes herbacdes on suffruitquenses, villeuses ou plus rarement glabres; feuilles enturrs ou denticulées, alternes ou varement opposées; inflorescence en epis unitatéraux; fleurs blanches ou purpurescentes; espéces três-nombreuses, répandues dans toutes les parties chaudes et tempérées des deux hémisshères.

Sect. 4. Catimas, Alph. D. C., type, H. grandiflorum.

Sect. 2. Piptoclaina, Don., type, 11 supinum,

Sert, 3. Enheliotropium, Endl. type, H. pallons, c'est a la quatrarme division de cette section qu'appartient l'Héliotrope du Pérou.

Seel. 4. Orthostachys, Alph. D. C., type, H. inundatum.

Endlicher n'admet que deux sections dans ce genre, 4. Orthostachys, R. Brown;
2. Euheliotropium, Eudl. (Piptoclaina, Don.).

Cette nouvelle variété d'Héliotrope, que nons avons fait figurer chez M. Thibaut, a été obtenue de graines, il y a deux ans, par M. Lemaire, jardinier de Moda la comtesse de Boigne, à Châtenay (Seine). On l'a dédiée an grand écrivain dont elle porte le nom, non pas seulement par l'effet d'un caprice, mais parce qu'elle est venue dans le lieu qu'il illustra par sa naissance.

Un pied mique, produit du jeu incessant de la vaciabilité des formes organiques, s'étant trouvé mêlé à un grand nombre d'autres Héliotropes venus comme lui de semence, a été facilement remarqué entre tous, par sa végétation luxuriaute et la beauté

it) Du gree h) ice, sofeil, el apiaco, je tourne de mot est synonyme de tournesol.

de sa fleur, et il constitue aujourd'hui une des plus brillantes variétés du genre. Sa tige est cylindrique, converte d'une pubesceuce courte et rousse sur une écorce d'un violet noir, les rameaux florifères sont d'une coloration tellement foncée qu'ils paraissent d'un noir profond; les feuilles, plus grandes que daus l'espèce type, sont d'un vert lisse et brillant, à nervures très-prononcées; la page inférieure est couverte, comme les rameaux, d'une pubescence rousse. Rameaux florifères amples, formant un panicule de 20 à 25 cent, de développement. Chaque grappe, unilatérale, formée de fleurs d'un bleu un peu plus intense que celui la violette de Parme, avec un centre blanc s'étendant en rayons sur le limbe de la corolle. Calice court et convert de la même pubescence que la tige, mais d'un violet plus profond; odeur plus snave encore que celle de l'odoratissimum.

Cette élégante variété d'Héliotrope, qui se distingue par sa végétation vigourense, ne demande pas plus de soins que les autres espèces de ee genre : il lui fant une terre douce, mélangée de terreau, et des arrosements fréquents pendant l'été ; elle se multiplie de boutures. On peut en tirer un excellent parti, dans les jardins d'agrément, en l'employant à faire des corbeilles ou des massifs.



# TEL AEI TEE

D'EN TRAIFÉ INÉDIT SUR LA CULTIRE DES PELARGONIEM.

81V

DE LA DURÉE A DONNER AUX INDIVIDUS.

(Suite.)

Nous entendons quelquefois vanter la force des individus. c'est-à-dire le volume qu'on leur fait acquérir avec le temps, par le développement de leurs ramifications. Ce résultat, qui ne s'obtient ordinairement qu'à partir de la troisième et quatrième années, a sans aucun doute sa valeur, en de très-habiles mains; mais il a ses graves inconvénients. Le Pelargouium, à partir de sa quatrième année, pourra faire un heau buisson arrondi, si la taille en a été bien entendue et opérée à temps, ainsi que nous en déterminerons les règles, et si la conduite, pendant l'hiyer, a été soumise à toutes les exigences spéciales; le développement de l'arbuste, ainsi obtenu, constituera dès lors un mérite incontestable; mais en général, on ne peut pas nier qu'un individu de quatrième année et plus, présentera du vienx bois, avec lequel les jeunes pousses tendres et presque herbacées ne seront plus en harmonie pour l'ail le moins exercé : ce contraste ne ressemblera-t-il pas (qu'on nous pardoune la comparaison) à la physionomie d'un vieil édifice tout lézardé auquel on aurait appliqué des décorations et des ornements modernes.

Ainsi, quand on vait, chez de prétendus amateurs, de forts et vienx Pelargoniam tout étiolés, ayant l'aspect de véritables fagots, au sommet desquels végète un maigre et ridicule feuillage accompagné d'une chétive floraison, le tout destiné à constater le geurre de l'arbuste, on est dégoûté de la conservation des individus an-delà d'une quatrième année.

Dans notre culture personnelle, nous ne réservous pour

la floressen en serre que des sujets d'un an à trois. Dès leur quatrième année, en général, nous livrons les individus à la pleine terre pour faire des corbeilles et des massifs; là, uos plantes se développent avec une grande énergie, et nous obtenous des résultats aussi satisfaisants, au point de vue de la décoration des jardins, qu'ils le seraient peu dans la culture en pots et en conservatoire. En suivant annuellement cet ordre de choses, nons créons d'une part, pour notre parterre, une ressource ornementale dont il est facile d'apprécier le charme et l'importance; d'un autre côté, notre collection de serre n'est composée que de sujets jennes, vigoureux, trapus, dont le feuillage serré, vif et frais, est en parfaite harmonic avec le bois.

La multiplication par boutures s'opère si facilement dans le genre Pelargonium, que notre méthode ne présente aucun obstacle, même à l'horticulteur le moins expérimenté.

#### 8 V.

#### DES SERRES A PELARGONIUM.

Pour cultiver les Pelargonium avec tout le succès que doit ambitionner un véritable amateur, il est indispensable de leur consacrer au moins une serre particulière, exposée autant que possible au sud.

L'opinion émise qu'nne serre à Pelargonium doit avoir des dimensions rigoureusement déterminées, est une prétention démentie par les faits : qu'on visite successivement dix horticulteurs des plus habiles dans la spécialité, et l'on ne trouvera peut-être pas deux serres de même patron et possédant des proportions exactement semblables.

Il ne s'ensuit pas, cependant, qu'on puisse s'écarter de certaines règles pour la construction d'une serre à Pelargonium; c'est à l'intelligence éclairée de l'hortienlteur d'étudier d'abord, et d'adopter ensuite ce qui conviendra le mieux, en raison, tout à la fois, de l'importance de sa enlurre, de la disposition du terraire, de l'exposition et de la localité. Il en est de cela comme de toutes choses en matière d'horticulture; il faut savoir laire certaines concessions en raison de certaines exigences.

Cette latitude une fois établie et restreinte, nous allons douner, selon nos idées de pratique, la forme et les conditions de serres à consulter.

Il y a, comme on sait, des serres à une on deux pentes. Ces dernières sont notamment parfaites pour la floraison des Pelargonium en mai et juin, ainsi que nons le démontrerous plus loin. Mais pour la conservation en hiver, et surtout à l'égard des jeunes individus, soit de boutures, soit de semis, c'est la serre à une pente qu'il convient d'adopter. L'amateur qui vondru n'établir qu'une seule serre, devra donc donner la préférence à celle-ci, Nous féliciterons celui qui possédera les deux.

#### SERBE A UNE PENTE

Cette serre doit être montée et organisée sur quatre muis solidement établis, et construits, s'il est possible, en pierres de meulière et chaux hydraulique; savoir: l'un mur d'arrière de trois à quatre mètres environ de hanteur; 2º un mur d'appui par devant et en retour de chaque côté jusqu'à la moitié de la largeur de la serre, d'une élévation de trente à quarante-cinq centimètres au-dessus du niveau du sol extérieur; 3º et deux murs de refend on latéraux, lesquels seront liés au mur du fond dans toute la hauteur, et à celui d'appui en retour.

La lougueur de la serre reste indéterminée, et sa largeur peut varier de trois à quatre mètres, selon l'élévation principale, en sonuettant toutefois la pente du toit à treute degrés environ.

Une pièce de bois, dite plate-forme, sera placée en hant et tout du long du mur d'arrière, au moyen de potences ou agraffes en fer, à scellements. Cette plate-forme, au niveau de l'arasement du mur, aura une double destination: 1° celle de recevoir, au moyen de mortaises, les chevrons sur lesquels doivent se placer les châssis; 2° celle encore de contribuer, avec l'épaisseur du

mur, à former un large sentier indispensable pour le service extérieur des convertures accidentelles d'hiver et d'été. Ce sentier sera garni d'une main-courante en fer à hauteur d'appui; il sera, qu ontre, revêtu d'une feuille de zine rabattue de chaque côté et formant bavette ou recouvrement de huit à dix centimètres sur les châssis.

Le mur d'appui, par devaut et en retour sur les côtés, sera recouvert d'une dalle courante légèrement inclinée en dehors pour fuciliter l'écoulement des caux; il sera surmonté de châssis appuyés aux chevrons de support, dans une élévation de cinquante à soixante-quiuze centimètres, proportionnellement au développement total.

Les châssis du toit de la serre auront une largeur de cent vingt-cinq centimètres hors œuvre, et ils seront placés sur deux rangs. Ceux en contre-haut doivent être moins longs que ceux inférieurs, afin d'être plus facilement mobiles; ils seront ferrés, sur la plate-forme, par des charmières à goujous, et chacun d'eux sera garni, par en bas, d'une forte crémaillère en fer, propre à donner une plus ou moins grande ouverture à l'aération. Les châssis inférieurs recouvriront et déhorderont de sept à luit centimètres environ les petits châssis debout, de manière à former, pour ces derniers, un égoût de garantie et de conservation.

Chaque retour en côté du petit mur d'appni sera surmonté de châssis vitrés, dont une partie mobile en forme de vantail, ferrés de charnières et crochets; et au moyen de ces deux ouvertures à chaque bont de la serre et de la mobilité des châssis du toit, l'aération générale ou partielle, suivant le temps et les circonstances, ne laissera rien à désirer.

Dans un traité publié à Paris en 1842, sur la culture des Pelargonium, ou recommande, entre autres choses que nons n'approuvons pas, de ne donner anx châssis de serres qu'une largeur de quatre-vingt-dix centimètres, afin, dit-on, de pouvoir les manœuvrer plus facilement. Nous ne comprenons pas cette recommandation, et nous la repoussons par deux motifs: 1º que les chàssis aient quatre-vingt-dix centimètres ou qu'ils en portent cent vingt-cinq, le maniement au moyen de la crémaillère, u'offre auenne difficulté quelconque, nous l'affirmons, nous, praticien; 2° les chàssis de cent vingt-cinq centimètres hors œuvre, tels que nous les employons, présentent d'incontestables avantages: ils diminnent le nombre des chevrons, à ce point que, pour une serre de douze mètres, par exemple, il faudrait, snivant l'auteur du traité, troize chevrous, tandis que, d'après nous, il n'est nécessaire d'en employer que dix. Or, notre construction produit comparativement deux résultats sérieux: 1° un plus grand volume de lumière, condition essentielle à l'état sanitaire des plantes; 2° une assez notable économie dans le devis de la dépense.

On a fait, comme on sait, l'essai de substituer le fer au bois; mais les avantages de l'innovation en compensent-ils les inconvénients? C'est une question qui n'est pas encore bien résolue dans la pratique. Le fer possède une propriété conductrice qui n'a rien de satisfaisant dans son application à la charpente des serres; car il communique le froid alors qu'il est intéressant de s'en préserver. Il est un véritable coudensateur de l'humidité atmosphérique qui règne trop souvent dans la serre, et, par ce moyen, il opère une abondante distribution de gouttelettes froides très-préjudiciables au feuillage des plantes. Les variations de la température extérieure excerent sur ce métal une action d'élasticité et de dilatation qui a pour effet le bris du vitrage. Enfin le coût de revient est comparativement fort élevé.

Quelques praticiens essayent anjourd'hni un moyen mixte qui consiste sculement dans l'emploi du fer en remplacement des petits bois des châssis. Cette combinaison pourrait bien être généralement adoptée pour les serres de enlture, sans préjudice de l'adoption exclusive de ce métal pour les conservatoires de luxe et de larges prepertions. Dans cet état de choses, neus nous abstiendrons de développer davantage notre examen.

Nous ne croyons pas utile, non plus, d'entrer dans la série de tous les détails inhérents à la construction et à l'usage des serres, comme si elles appartenaient au domaine des nouvelles inventions; mais nous recommanderons aux amateurs qui vondront en créer, de consulter non-senlement les écrits sur cette matière, comme, par exemple, l'excellent ouvrage de M. Neumann; mais encore et surtont, les faits qui s'accomplissent tons les jours dans la pratique; car si l'on dit, avec raison, que du choc des opinions jaillit la lumière, il fant également reconnaître que de la comparaison des essais il doit naître, dans l'espèce, de précieux enseignements.

Ainsi nous signalerons le résultat de l'un de nos essais, et nons ne eraindrons pas d'en conseiller l'adoption à tous les hortienlteurs que cela intéresse. Il s'agit du vitrage des serres : en doublant ce vitrage, c'est-à-dire en vitrant les châssis sur les deux faces, la gelée, même à m degré élevé, n'est que peu à eraindre. Il faut donc, sans hésitation, employer ce procédé, au moins pour tous les châssis en contre-bas et dans toute la ceinture d'une serre : nous en garantissons les excellents effets,

Une pratique longuement exercée a démontré que la distribution des tablettes dans l'intérieur doit être faite en forme d'étagère à degrés successivement reculés, et dans toute la longueur possible de la serre, de manière à ce que chaque rang de Pelargonium ait son sommet à cinquante centimètres au plus du vitrage; là, les plantes pourront jouir constamment de la plus vive lumière possible, qui est, on ne sanrait trop le répéter, l'un des agents les plus favorables à la bonne hygiène et à la conservation des végétaux. Quant aux tablettes accessoires, c'est au goût du cultivateur à en déterminer Fordre et le placement.

Eufin, pour l'amateur qui n'a qu'nue serre, il sera indispensable de créer un cabinet de manipulations, qui devra être construit extérieurement et attenant à l'un des murs de refend où l'on placera la porte d'entrée; ce cabinet formera une anti-serre et une espèce de petit atelier qu'on meublera de tout le matériel nécessaire aux opérations de détail.

SEPRE A DECL PENTES

En indiquant deux genres de serres propres à la culture des

Pelargonium, l'une à une pente, l'autre à denx, nous avons dit que la première était indispensable; il devenait donc naturel d'en décrire un modèle à consulter, même dans cet extrait.

Mais la serre à deux peutes étant, en général, plus spécialement destinée à la floraison, nous croyons, qu'ici du moins, sa description est de moindre intérêt, et nous passerons par-dessus cette partie de notre traité. An surplus, ceux qui annaient besoin de documents à ce sujet pourront avoir recours au rudiment spécial que nous avons déjà signalé, l'ouvrage de M. Neumann.

Chéreat.

(La suite au prochain numero.)

1



# CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

SUR L'ESPÈCE EN BOTANIQUE ET EN MORTICULTURE, SUB LA STABILITÉ,
LA VARIATION ET L'HYBRIDATION.

(SUITE )

Nous citerons seulement quelques genres confus, tels que les Thalietrum, Viola, Thesium, Salix, et parmi ecux dont les espèces sont nettement séparées, les Hellehorus, Daphne, Lilium, etc.

Or, dans ees premiers genres, nous avons un bon nombre de types parfaitement distincts qui forment, comme le noyau d'espèces futures qui tendent à se dégager, à se séparer de la masse, et qui évidemment y tiennent encore par plusieurs de leurs rayons. L'étude du genre Thalictrum conduit surtout à ce résultat,

Nous éloignons à dessein, pour le moment, l'influence de l'homme et la puissance de l'hortieulteur, pour nous occuper seulement de plantes sanvages, et nous nous demandons si ces groupes de Thalietrum, liés entre eux par de nombreux intermédiaires, deviendront nu jour des espèces séparées et qui ne pourront plus se confondre? Nons sommes portés à le croire; mais il fant, pour cela, qu'ils acquièrent l'habitude et la stabilité.

C'est qu'en effet l'espèce prend des habitudes comme l'individu, et on peut, en horticulture, le constater d'une manière positive. Quand les mêmes circonstances se présentent successivement et pendant très-longtemps, les plantes s'y habituent, et nous voyons dans la nature un grand nombre de variétés toutes locales, qui reparaissent toujours les mêmes, parce que les circonstances de localité et les influences extérieures ne changent pas; et telle plante d'espèce parfaitement identique qui se rencontrera dans les Alpes ou dans les Pyrénées, prendra dans clarcune de ces localités un port, un facies qui décèlera immédiatement son origine aux yeux d'un botaniste excreé. Combien de genres ont aussi leurs espèces alpina et pyrenaica très-analogues; mais déjà distinctes et n'ayant pent-être acquis la stabilité que par leur position pendant des siècles, au milien des mêmes circonstances.

N'en serait-il pas de même de ces Thalictrum, de ces Viola, et de cette foule d'autres plantes composant maintenant un petit nombre d'espèces multiples on à plusieurs centres, reliés par quelques-uns de leurs rayons et montrant une grande tendance à s'isoler? Le nombre des espèces n'a-t-il pu s'accroltre de cette manière aux dépens de certains types primitifs dont les variétés principales se sont localisées, ont acquis l'habitude, la stabilité, et se sont enfin nettement dégagées de leur souche, comme un essaim qui fait d'abord partie d'une ruche, s'en échappe pour fonder ailleurs une nouvelle monarchie?

L'habitude que les individus acquièrent facilement dans leur jeunesse n'a plus la même influence quand ils ont atteint tout leur développement, et il en est de même de l'espèce. Si elle est de création récente, comparativement à d'autres, elle se pliera aux exigences locales, et se modifiera en conséquence; mais si la stabilité est acquise depuis longtemps, elle s'ébranlera difficilement; les circonstances locales seront saus influence sur elle, elle les surmontera, et succombera sans fléchir. Dans le premier cas, c'est le roseau qui plie; dans le second, c'est l'arbro qui résiste on se brise.

#### II. LECOO.

Vice-président de la Société d'horheulture de l'Auvergne.

(La suite au prochain numéro.)

## VOYAGE HORTICOLE DE M. R. FORTUNE,

EN CHINE.

M. Robert Fortune, Directeur des serres de la Société d'horticulture de Londres, ayant été envoyé en Chine en 1845, dès qu'on cût reçu la nouvelle de la cessation des hostilités avec les Chinois, a publié à son retour une relation qui ne peut manquer d'exciter l'intérêt des horticulteurs. Dans cette traduction nous avons omis à dessein les détails qui n'ont aueun rapport avec la science horticole et insisté au contraire sur les points qui intéressent la botanique ornementale.

« Je partis d'Angleterre dans les premiers jours du printemps de l'année 1845 et j'arrivai en Chine le 6 juin. J'y apportais plusieurs enisses de végétaux vivants ainsi qu'une grande variété de graines de fleurs et de plantes potagères. La plus grande partie de eette cargaison arriva dans un excellent état de conservation. Les arbres à fruit et les graines potagères furent bien accueillis par les résidents anglais établis dans la partie septentrionale de ce pays. où ces végétaux réussissent mieux que dans le sud. Le capitaine Balfour, consul de S. M. B. à Changhaë, m'offrit du terrain dans le jardin du consulat pour y planter mes arbres, qui devaient être considérés comme une propriété publique, c'est-à-dire que chaem pourrait, à l'époque convenable, venir y prendre des greffes. Par ce moyen, ees arbres ne tarderont pas à se multiplier, et leurs fruits seront appréciés par les Chinois eux-mêmes; ear ils ne possèdent jusqu'à présent que des variétés détestables de pommes et de poires.

Tandis que notre navire, qui avait jeté l'anere en vue du village d'Angor, dans l'île de Java, faisait de l'eau et se procurait des vivres frais, je descendis à terre et découvris la belle et nouvelle variété de Dendrobium secundum que j'envoyai en Angleterre où il a été distribué à plusieurs membres de la Société.

» Quinze jours après avoir quitté Java, nous arrivâmes à Macao: l'aspect de cette contrée célèbre est loin de répondre à sa réputation. Les îles disséminées dans ces parages et qui hordeut toute la côte sont tristes et stériles. On voit de toutes parts des roches granitiques se dresser au-dessus d'une maigre végétation. La terre des collines est une argile rougeâtre qui renferme très-peu d'humms et est mèlée à des parties de granite en délitescence : en général, toute cette contrée est inféconde et désolée. Les ravius et les vallées, dont les meilleures parties de terre végétale sont chaque année entraînées par les eaux, sont naturellement un pen plus riches; mais le sol est loin d'y être fertile, tout au moins il ne scrait pas réputé pour tel en Angleterre.....

» Aussitôt que j'eus mis pied à terre, je fis une excursion dans l'île de Hong Kong où commence à se consolider un établissement anglais. Cette île se compose d'une chalne de montagnes de 1800 à 2000 pieds de haut, dont les deux versants descendent vers la mer par des peutes âpres et irrégulières. Elle a environ 10 milles (5 lieues 145) de longueur de l'Est à l'Onest et dans quelques parties de 5 à 5 milles de largeur, on n'y trouve que très-peu de terres horizontales propres à être mises en culture. Sou aspect général et sa stérilité répondent exactement à tout ce que j'ai vu dans les antres districts de cette partie de l'Ecopire Chinois.

On n'y trouve que très-peu d'arbres élevés, excepté des Mangos, (Garcinia mangostana), des Li-tchis, (Euphoria li-tchi), des Longans, (Euphoria longana), des Ouampis, (?) des Guavas, (Goyaviers), et antres végétaux arborescents bien comms, qui sont cultivés pour leurs fruits dans quelques-unes des parties les plus stériles de l'île. On voit partout, sur le penchant des collines, le Pinussinensis; mais il reste toujours nain, tant par l'effet de la stérilisé du sol que par l'habitude familière aux Chinois d'en couper chaque année les branches inférieures pour les besoins du chauffage; on trouve dans les jardius et à l'état sauvage différentes espèces de Lagerstræmia, dont les belles fleurs me rappelaient les charmantes Epines blanches de nos contrées curopéennes; on rencontre sur les bords de la mer, dans les terrains bas, le Pandanus odoratis-

simus et deux ou trois espèces de palmiers très-comnus. Les flancs des collines et des ravins sont riches en Melastomes, en Lycopodium, en Fougères, en Phojus grandifolius, (Limodorum Tankervillii) et autres orchidées. C'est avec surprise que je remarquai que les plantes d'ornement tant admirées en Angleterre croissent sur des points élevés; ainsi, l'on tronve généralement les Azalens, les Enkyanthus et les Clématites à 15 on 2800 pieds au-dessus du niveau de la mer (14 à 1650 pieds, le pied anglais ayant environ 1 ponce de moins que le nôtre).

Après trois semaines d'exenrsions sous un soleil de juillet, tant dans les îles que sur la terre ferme de cette partie de la Chine, je fus forcé de m'avoner que le midi du Céleste Empire avait été trop exploré par les botanistes qui m'avaient précédé, pour que j'y tronvasse des plantes nouvelles réellement ornementales. Je fus cependant récompensé de mes peines par denx ou trois bonnes plantes, qui arrivèrent vivantes en Angleterre quelques mois après. Ce sont le Chirita sinensis, l'Arundina sinensis, le Spathoglottis Fortuni et un Lycopodium nain qui ressemble à une fougère arborescente en miniature.

» A cette époque la température était fort élevée : le thermomètre marquait fréquemment 92° F. (+ 54° 11° C.) à l'ombre, et 440° (+ 77° 07° C.) au soleil. Cette chaleur n'est rieu encore si on la compare à l'impression que ressent un étranger par suite de la sécheresse de l'atmosphère brûlante de Hong Kong, ce qui est dû sans doute à l'absence on à la rarcté des arbres et des buissons.

(La suite au prochain numéro 1



## AVANTAGE DES CHASSIS A FROID

POUR PROTÈGER LE BAISIN EN ESPALIER ET EN BATER LA MATURITÉ.

Ayant l'honneur d'être admis chez M. le général Jacqueminot pour y donner quelques conseils sur la direction de ses arbres en espalier, j'ai remarqué, à sa belle campagne de Meudon, une exposition à l'est, deprès de 100 mètres de longueur, plantée en chasselas depnis quelques années.

Cette exposition ou cette treille est couverte de châssis dans toute son étendue, pour garantir la vigne des gelèes tardives du printemps et bâter la maturité du raisin. Ces châssis, soutenus par un petit mur de briques, de 1 mètre 50 centim, de hauteur, et à 4 mètre 50 centim, de distance du mur principal, est construit sur des planches ou plats-bords enterrées de quelques centimètres sculement, afin de ne point nuire aux pieds de vigne qui sout plantés au dehors, et qui trayersent par dessous sans être gênés en aucune manière. Ce petit mur étant construit comme sur pilotis, offre un grand avantage, c'est que, cette aunée encore, le général désirant avoir sous ces châssis quelques nouvelles variétés de raisin, me fit appeler, et je plautai en dehors du mur les nouvelles variétés qu'il me demandait, en faisant passer immédiatement par dessous les planches qui le supportent, les sarments de ces jeunes chevelées, ce qui n'aurait pu se faire qu'en perçant le mur s'il avait en une fondation.

A l'exemple du général, j'ui mis sur une partie des treilles établies dans mes jardins, à Montrenil-aux-Péches, des châssis mobiles qui m'ont procuré l'avantage d'avoir du raisin bien mûr et très-bon à manger, au moins trois semaines avant la maturité du raisin qui étuit à côté, mais non reconvert d'un châssis.

Cet avantage m'a paru précieux non-seulement pour les amateurs qui, avec quelques châssis seulement, pourraient avoir du raisin beauconp plus tôt, ce qui leur serait très-agréable, mais aussi pour les hortienlteurs; en raison de la précocité de leur raisin et de sa rareté à cette époque sur les marchés, ils pourraient en obtenir un prix assez avantageux.

On peut encore utiliser ces mêmes châssis en les transportant

sur une autre partie de treille dont le raisiu a mûri à l'air libre, afin de le conserver le plus longtemps possible sur les ceps.

F. MALOT.

### KENNEDYA EXIMIA.

Le genre Konnedya s'est enrichi d'une espèce nouvelle envoyée d'Angleterre par M. Knight, qui en avait reçu les graines de la Nonvelle - Hollande. La tige en est grèle, volubile, eylindrique, brunatre, converte d'une pubescence courte; les rameaux sont alternes et distants, munis à leur base de deux stipules courtes, ovales-aiguës, rougeâtres et villeuses; au lieu d'être dressés le long de la tige, ils s'inclinent et forment avec l'axe de la plante un angle aigu; feuilles composées, trifoliolées, pétiole d'un vert rougeâtre; folioles ovales, pubescentes sur leurs bords, les deux latérales non pétiolées, la moyenne pétiolée, d'un vert lisse, légèrement rude; chacune d'elles est mucronée, à nervures secondaires saillantes et velue sur ses bords; dessous de la feuille rougeâtre par l'elfet de la villosité des nervures primaires et secondaires. Inflorescence axillaire, sortant d'une bractée involucrale peltée, aiguë, pubescente, à mucron rouge; pédoncule commun grèle, rouge, villeux, aussi long que le pétiole, bifurqué au sommet, mnni d'un involucre unifoliolé rouge, villeux. à trois deuts; pédieclles au nombre de deux, plus courts, portant des fleurs longues de trois centimètres; calice bilabié ayant la lèvre supérieure à deux divisions très-petites, l'inférieure à trois divisiona; d'un jaune rougeatre, velu, strié de vert, long d'un centinètre; corolle une fois plus longue que le calice, d'un rouge pâle, uniforme de ton; étendard ovale, à demi étalé, portant à sa base une tache cordiforme verte striée de carmin; ailes oblongues couchées le long de la carène, carène gibbeuse formant un seul corps avec les ailes.

Le Kennydia eximia, que nons avons décrit sur un jeune sujet en fleur au mois de décembre dernier, chez M. Thibaut, ne ne paraît pas demander d'autre traitement que les espèces congénère. Il se trouve anjourd'hui dans le commerce.

## ZEPHYRA HERMENTIANA.

M. Hermeut de Graville, un de nos collaborateurs-libres, vient de nous adresser une nouvelle espèce du genre Zephyra, qu'il a recue du Chili au mois d'août dernier. Cette petite Asphodélée, qui se distingue entre tous ses congénères par ses quatre étamines à authères munies d'un éperon; ses deux filets stériles, et surtont le petit mueron tuberculiforme qui se trouve à l'extrémité du verticille externe de son périgone, a l'aspect d'un Anthérie. Sa racine est bulheuse; ses feuilles, au nombre de deux, sont laucéolées, canaliculées, d'un vert brillant; la bampe, haute de 25 à 50 centimètres, forme une panicule lâche et rameuse trèsflorifère portant une longue bractée filiforme au bas de chacune de ses divisions; les fleurs, larges de 5 centimètres, ont le périgone externe composé de trois divisions ovales aigues, légèrement falciformes; les trois divisions du périgone interne sont plus larges, réflèchies, et repliées sur elles-mêmes à leur base. Après la fécondation, les corolles se flétrissent et persistent. Un des plus grands avantages de cette nouvelle espèce de Zephura est de répandre une douce odeur de lilas.

M. Herment a planté ces petits ognous, trouvés au milieu des plantes herbacées qui tapissent, au Chili, les plaines sablonneuses, dans une terre composée par parties égales de terre de bruyère, de terreau de fumier, et de sable. A la fin d'octobre il les a placés dans une serre tempérée, sur les tablettes du devant, près des jours, en leur donnant des arrosements modérés; et c'est en janvier seulement qu'il se sont chargés de fleurs.



### ÉCOLE D'HORTICULTURE,

A BOURBON-VENDÉE.

L'horticulture, si longtemps délaissée, sort enfin de l'oubli auquel elle paraissait éternellement condamnée; et, prenant place à côté de l'agriculture, commence à fixer l'attention de l'autorité supérieure. Ce n'est plus anjourd'hui une profession purement empirique, composée de procédés incomplets ou de recettes éparses presque toujours mystéricusement cachées par leurs auteurs; mais une science réelle et positive, ayant ses règles et ses méthodes confirmées chaque jour par d'habiles praticiens. Nos départements eux-mêmes, privés d'écoles de culture, commencent à suivre l'impulsion donnée par la capitale, et l'horticulture est accueillie avec empressement dans des localités qui semblaient être restées étrangères au mouvement général.

M. Lahérard, un de nos abonnés, nous adresse de Bourbon-Vendée, une notice remplie d'intérêt, malgré sa briéveté, sur la eréation d'une école d'horticulture dans les jardins de l'école normale de cette ville, sous le patronage du préfet des Deux-Sèvres, dont l'exemple mérite d'être suivi.

Pour ne point diminuer l'intérêt du récit de M. Lahérard, qui est un des plus fervents adeptes de la science horticole, uous citons textuellement le passage de sa lettre relatif à cette heureuse innovation.

- » Lorsque je suis arvivé, il ya environ trois ans, ilans ce grand cadre de ville tracé par Napoléon, an milieu de la Vendée, qui jouit d'un climat aussi donx que propice; je n'ai pas même trouvé un homme qui sut tirer parti de la belle végétation qui se fait remarquer à chaque pas, surtout dans les arbres à fruits, c'est au point que la culture du pêcher y est à peu près abandounée; ou dit : cet arbre ponsse avec trop de force, il ne produit rieu et meurt vite.
  - Comme j'en causais avec le Préfet, que j'ai connu avant de

venir ici, et qui savait combien j'avais fait d'agriculture et de plantations, il me pria de donner quelques leçous à l'école normale, entourée de beaux jardins. Je me suis empressé d'y consacrer tont mon temps disponible; et les élèves regardent les heures que je passe avec eux, comme leur plus agréable récréation.

» Je me suis occupé un peu de tout : jardinage, agriculture, mais surtout de la taille des arbres. Ces jennes gens apprennent avec ardeur la leçon écrite, et ils sont heureux quand on lenr permet de prendre la hèche et la serpette. Secondès cette année par un beau temps, nons avons fait venir entre autres choses, en pleine terre, et sur lutte d'après Loisel, des melons cantalonps aussi heaux qu'à Paris, espèce non cultivée jusqu'à présent dans ce beau et bon pays!

» Les arbres et les treilles que nons avons pris dans le plus triste état commencent déjà à prendre une assez bonne tournure, à force de surveillance et de pincements suivis.

» Pour augmenter le zèle des élèves, ou plutôt pour les récompenser de leurs hons soins, le Préfet a promis à chaeun de ces instituteurs futurs, un petit jardin derrière leur maison d'école. Sans aueun doute, cet administrateur, si attentif pour tout ce qui peut augmenter le bien être de son département, sera secondé par le conseil général, puisque déjà cette année, sur le simple désir que j'ai exprimé, ce conseil a voté des fonds pour faire de nouvelles plantations à l'école, et continuer nos essais. Il a poussé ses soins jusqu'à nommer une commission pour visiter les jardins; et dans le procès-verbal il est allé jusqu'à blesser ma modestie en disant : « Le conseil général » adresse ici l'expression de ses remerchuents au généreux citoyen qui veut hien cousagrer ses moments de loisir à faire nu » cours d'horticulture et de taille des arbres à l'école normale, et » il concourir par la communication de ces connaissances pré-» cieuses à la prospérité de notre département. »

Cryptomeria Japonica (Cupressus Japonica). Cette Gupressinée est aux conféres rustiques ce que l'Altingia excelsa est aux arbres verts délicats. Elle iui ressemble par le feuillage et l'habitus général, croît rapidement; mais n'est ni d'un si bet aspect ni si régulière. Les feuilles ressemblent à celles de l'Araucaria Cuninghamii et sont disposées de la même manière, Le C. Japonica s'élève à environ cent pieds et est indigène aux principales lles du Japon. La société d'hort, l'a reçue de Changhaë. (1d.)

Jasminum mudiflorum. Un bel Individu de cette plante a été exposé par la Société d'horticulture dans son local de Regent Street au mois de décembre. Ses branches gréles et dépourvues de feuilles étaient couvertes de fleurs jaunes croissant sur le point même d'où les feuilles étaient tombées. Si, comme on le prétend, cette plante est rustique, ce sera une bonne fortune pour le jardin d'agrément et l'orangerie, à une époque de l'année si dépourvne de végétanxen fleur. (Id.)

Lysionotus iongifiorus. Cette planie, qui ressemble pour le port et le feuillage, à l'Aischynauthus Roxburghii porte dans l'alsselle des feuilles de sa maltresse tige des fleurs doot le calice est de couleur obscure et la corolle d'un cramoisi foncé éclatant, très-longue, avec des étamines et un pistil "exserts d'un pourpre clair (ld.)

Ouciditum, il a fleuri récemment chez M. J. W. Schræder un nouvel Oncidium à pseudo-bulbes arrondis, à feuilles étroites, dont les fleurs, disposées en panicule, ont 3/4 de pouce de long, sont januâtres, striées et ponctuées de brun; le labelle est long d'un pouce et demi et large d'un pouce, d'un jaune vif passant rapidement au blanc; ce labelle est charnu et muni d'un long appendice à la base duquel se trouve de chaque côté un lobule portant à sa face supérieure une protubérance creusée en goutière. Cette nouvelle espèce vient, dit-on, de la Vera Cruz. [td.)

Victoria regia. (Nymphava Victoria, Schomb.; Victoria Cruziana, A. d'Orb; Euryale amazonica Prepp.) Le Botanical magazine a pensé ne ponvolt mieux commencer Pannée qu'en consacrant un numéro tout entier à l'histoire et à la description de ce Nymphea gigantesque dont les feuilles ont de clinq à six pieds de diamètre; les fleurs, passant du blanc pur au rose et au carinin, s'échappent d'un calice pourpre d'un pied de diamètre, et unissent à tant il'avantages, une odeur agréable. Cette plante, qui a excité l'admiration de tous les voyageurs, n'ayant pas encore fleuri eu Angleterre, bien que l'on en ait au jardin de Kew, des pieds en pleine végétation venus de graines apportées de Bolivia par M. Bridges, M. Curtis en a emprunté la figure à l'ouvrage de M. Schomburgk, Il a manifesté la crainte de voir cette plante pétir en décembre avant d'avoir fleuri; car il la croit annuelle (Bot. mag. janvier n° 25.)

Lechenauitia arcunta. Cette nouvelle espèce, envoyée de graines à M. Lacombe-l'ince et C°, de la colonie de Swan River, a fleuri abondamment dans leur serre froide, l'été dernier. C'est une petite plante suffrutescente, humifuse, raincuse, à branches pendantes, dont les fleurs, carmin extérieurement, ont les pétales largement étalés, jaunes, teintés de verdatre dans la partie moyenne des trois pétales supérieurs qui sont cordiformes, le pétale inférieur seul est arrond et d'un beau rose vif ou plutôt d'un pourpre clair. Il a'associe très-bien, à cause de la couleur tranchée de ses fleurs, avec le L. spiendens. Pulsque nous venous à parier des Lechenaultia, nous devous relever une erreur qui a'est glissée dans le premier numéro où Il a été dit, à propos du L. spiendens, que c'est une Cardenlacée au llen d'une Goodenlacée. (Ploricult. Cab. Janv n° 1)

Desideoblium teladeralium (Onychium Lindi.) Le nom spécifique de cette nonvelle Orchidée indique suffisamment son caractère le plus saillant, qui consiste en un tubercule à trois dents situé sur le centre du labelle. On ne connait pasta patrie de ce Dendrobium; mais on pense que, comme ses congenères, il vient des lies de l'archidet des Indes. Les fleurs, disposées en un lance paniente sont presque blanches, lavées de rose, avec une tache violette à l'extrémité du pétale et du labelle. (Bot. regist. janv. n° 5.)

**Xlphidlum glganteum.** Nouvelle Iridée venne de Caracas, ayant les feuilles longnes de plus de deux pieds, et larges de 2 pouces i<sub>1</sub>2, une hampe de près de 4 pieds de haut portant de petites fleurs blanches, glabres, disposées en grappes unillatérales. Ce nouveau Xiphidium est plutôt d'intérêt botanique qu'horticole (td.)

Statlee Eximia Fischer et Meyer. La Société d'horticulture, dans le jardin de laquelle cette plante a fleuri, en a reçu iles graines en 1854 du docteur Placher. Elle est originaire des plaines sablonneuses de la Dooungarie et des montagues d'Alatan. C'est,une plante vivace et résistante, haute d'un à deux pieds, donnant de juillet à septembre des fleurs lilas striées de rose. Le S. eximia ne diffère des S. apeciosa et clatra que par ses branches cylindriques et non triangulaires. On le moltiplie par la division des vieux pieds; mais le meilleur mode de moltiplication est de semence. (Id.)

Azalen squamafa Lindley C'est encore à M. h. Fortune qu'ou doit ce nouvel Azalea dont Il dit que : « dans son état naturel, ii fleurit sans avoir de feuilles, produisant à l'extrémité de chaque rameau, une grande fleur solitaire d'un rose tendre dont les divisions supérieures sont maculées de cramobi; à la base de cette fleur se trouvent des bractées imbriquées et values couleur de rouille... Luas leur jeunesse les feuilles ressemblent un peut à celles de l'.i. indica ; mais quand elles sont adultes, elles sont ovales-aignés, glabres et llases à leur surface comme celles du Rhododendrum pinictation. « On connaît cette plante depuis longtemps d'après des échantillons secs, et des dessuss envoyés de Chine par M. Resves; mais jusqu'à présent on ne l'avait pas vue sivante en Europe. C'est une espèce rustique qui ne demande pas d'autre traitement que les Azaless de Chine, on la multiplie de boutures. (dd.)

Crocus, Le Bot, register figure (pl. § 5 espèces de Crocus qui lui ont été communiquées par le doyen de Manchester. Ce sont 1º le Crocus Chryssanthus (Bot, map.) du munt Riuodope et des montagnes de Nample: la fleur en cat jame d'ive 2º le Crocus meulis Bory (C. sublimis Cart.) trousé au sommet du mont. Taygète; la fleur en est n'un siolet foucé avec des taches jaunes à la base du périgone et à



STICMAP' YLLUM CILIATIM

## STIGMAPHYLLUM CILIATUM (1).

(Stigmaphylle ciliée)

Classe:

DÉCANDRIE.

Famille naturelle :

Ordre:

TRIGYNIE.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### MALPIGHIACEES.

Tribu;

CARACT ESSAT. Calice à 5 divisions, dont 2 munies de glandes, 5 Pétales plus longs que le calice, onguiculés, inégaux, denliculés, glabres, 40 Étamines mégales, à interna, opposées aux divisions glanduleuses du calice, stériles ou plus courtes; 6 externes, fertiles, plus épaisses, opposées aux styles; Antheres introrses, velues, à connectif épais, glanduliforme; 3 Ovaires anguleux, sondés par le centre; 3 Styles, 3 Stigmales papilleux en dedans, foliacés, divariqués en déhors, 3 Samarres monospermes, munies d'un appendice ailé, dorsal.

Arbrisseaux originaires de l'Amérique méridionale, à feuilles persistantes, opposées, alternes au sommet des feunes ranneux; pétioles munis de deux glandes au sommet, et de deux petites stipules décidues à la base.

Syn. gén. Stigmatophyllum, Ad. Juss.

Syn. spec. Banisteria ciliata, Lamk.

B. ylaucn | Desf.

B nitida, Arrab. Steudel donne ce dernier nom, comme syn. du St eshatum; d'autres auleurs font du B nitida un syn. du l'Heteropterys nitida, Kunth

Cette plante, qui ne peut manquer d'être favorablement accueillie par les amateurs de végétaux volubiles, est d'introduction toute récente dans la culture ornementale, quoiqu'elle existe au Jardin du Roi depnis bien des années (Le Manuel général des Plantes en fait remonter l'introduction à 1796). On se demande comment on a pu laisser si longtemps dans l'oubli cette jolie Malpighiacée, qui n'est pas un des ornements les moins gracieux des serres de M. Cels, chez qui nous l'avons fait figurer.

Le Stigmaphyllum ciliatum a la tige grêle, cylindrique, ligueuse, longue de trois à quatre mêtres, converte d'une écorce

<sup>(</sup>i) Du grec στιγμα, stigmale, et de φυλλον, feuille, à cause de la ligure pétaloide de sou style.

grisatre, volubile, à rameaux articulés, à feuilles opposées, cordiformes, ciliées-dentienlées, portées sur un pétiole grêle; elles sont glabres, à nervures peu apparentes, d'un vert un pen dur, très-tendre dans les jeunes, qui sont garnies sur leurs bords de cils longs et rongeatres, plus développés que dans les feuilles adultes; fleurs terminales disposées en bonquets; assez généralement groupées par cinq, et portées sur nu pédoncule commun assez court; calice à einq divisions ovales-aiguês ou cordées, portant extérieurement à sa base des glandes ovoïdes qui forment autour une couronne ; pétales brièvement onguienlés, à limbe arrondi, étalé, cilié, alternant avec les divisions du calice, d'un jaune brillant, et rappelant par l'ensemble de leurs formes, la figure d'un Oncidium; au bas du corymbe est une collerette diphylle, fimbriée, portant à sa base et sur ses côtés deux glandes sentiformes; les pédicelles sont génienlés au milieu et munis de stipules très-courtes. Etamines monadelplies, dont quelques-unes senlement sont développées, et les autres avortées; ovaire trigone ou à trois earpelles, surmonté d'un style filiforme que couronne un stigmate vert, pétaloide et cochléiforme.

Le Stigmophyllum ciliatum est de serre chande ou de bonne serre tempérée; il demande la terre de bruyère et des arrosements très-fréquents. Il faut le rabattre après la floraison. Comme il végète de très-bonne heure, il est essentiel de le rempoter au mois de février.





## HIBISCUS ROSEUS (1).

(Ketmie rose)

Classe:

MONADELPHIE.

Ordre:

POLYANDRIE.

Famille naturelle :

#### MALVACÉES

Tribu:

HIBISCÉES.

CARACT. ESSENT. Calice entouré d'un Involucelle polyphylle, rarement composé d'un petit nombre de folioles, qui quelquesois sont soudées entre elles; Pétales non auriculés; Tube staminal colomnaire, dépassant les filaments qui portent des Anthères rénisormes; Ovaire sessile, simple, quinque-loculaire; Style terminal, quinque-fide, cinq Stigmates capitellés; Carpelles réunis en une capsule quinque-loculaire ou à cinq valves, avec une cloison au milieu et à l'intérieur de chaque valve; loges polyspermes, rarement monospermes.

Arbres, arbrisseaux au herbes, croissant dans les régions tropicales au subtropirales, peu nombreux dans les contrées tempérées les plus chaudes, a feuilles alternes, péliolées, entières ou tobées, glatres, diversement pubérecntes au scabres, à sipules laterales géminées, à feurs axillaires ou terminales par avortement des feuilles, disposées en panicules, en corymbes, en grappes ou plus rarement en épis stipulés tractées, à corolles amples, diversement colorées, et dont les pétales portent très-souvent à la base une macule de couleur différente.

Il en est de l'Hibiscus roseus comme du Stigmaphyllum; c'est une belle plante depuis longtemps dans les collections, et négligée dans la culture, au point qu'elle était nouvelle pour beaucoup d'horticulteurs. C'est pourtant nue des plus brillantes espèces du genre Ketmie, très-répandue, dit-on, dans les euvirous de Bordeaux, ce qui fait que dans le Prodrôme de De Candolle et dans la Flora Gallica on l'indique comme indigène à la Gascogne, bien qu'elle soit originaire de l'Amérique du Nord. M. Aubin (horticulteur, rue Charonne, 113), qui nons a donné communication de cette Ketmie, et chez qui nous l'avons fait figurer, en a reçu des graines de Virginie, il y a deux années, comme d'une plante très-remarquable, et elle l'est en effet.

 <sup>16</sup>ισχος, d'après Dioscoride, un des noms grees de l'Althæa; le nom de Ketmue vient de l'arabe Khethmy.

C'est une plante herbacée, d'environ einq pieds, à tige simple. cylindrique, violâtre et glauque, à feuilles alternes, dont le pétiole rougeatre est muni à la base de deux petites stipules subailées et eaduques, feuilles ovales-lancéolées, lisses, d'un vert terne, à nervures rougeâtres, un pen cotonnenses en dessons, denticulées sur leurs bords; il sort de l'aisselle de chaque feuille une fleur unique portée sur un pétiolo cyliudrique, rougeatre, munie d'un involucelle vert glanque, à treize divisions aiguës, spiniformes, un peu réfléchies; calice à cinq divisions; corolle grande, à pétales ovales-obtus, longs de quatre à cinq centimètres, et offrant dans leur plus grand diamètre de quinze à vingt centimètres, d'un rose tendre strié de rose vif, allant en dégradant de ton du sommet à la base; onglet pourpre carminé, d'un coloris vif et riche; organes sexuels dressés an centre de la fleur, et formant une houppe dense d'un blane de crème; les couleurs de cette charmante flenr sont si tendres, que le solcil en détruit l'éclat, et décolore de telle sorte les parties exposées à son action dévorante, qu'on croirait que c'est le résultat d'une coloration naturelle. Les boutons à fleurs, ovales, d'un rose vif et villeux en dessous, sont également d'un effet très-agréable.

L'Hibisous roseus, qui commence à fleurir au mois d'août, et donne des fleurs jusqu'à la mi-octobre, réussit en pleineterre à une exposition chaude. Il y peut demeurer pendant la saisou rigourense, moyennant une couverture; mais il est plus prudent de le rentrer en orangerie. Il demande beaucoup d'eau etse multiplie de graines, par éclats ou par boutnres étouffées. En faisant rentrer dans le domaine de l'horticulture ce brillant transfuge, c'est avoir acquis un droit à la reconnaissance des amateurs de plantes vivaces.





FUC SIA LEUCANTEA

## FUCHSIA MACROSTEMMA, VAB. HYB. LEUCANTHA (1).

(Fuschie à fleurs blanches.)

Classe:
OCTANDBIE.

Pamille naturelle

Ordre MONOG YNIE.

# ÉNOTHÉRÉES.

Tribu:

FUCHSTÉES.

(Onagracées, D. C. - Onagrées, Juss. - Epilobiacées, Vent.)

CARAC. ESSEXT. Calice adhérent par la base à l'ovaire, se prolongeant en un tube cylindrique quadri-partite, dont les divisions tombent peu de lemps après l'anthése quatre Pétales insérés au sommet du calice, avec les divisions duquel ils alternent, plus araement nuls; buit Étamines; Ovaire couronné par une glande urcéolée; Style filiforme, Stigmate capité; Baie oblongue ou ovaie arrondie, à quaire loges polyspermes

Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux à feuilles le plus souvent opposées, pédicelles axillaires uniflores, quelquefois réunis en grappes au sommet des vaneaux; feurs le plus communément ponchées, rouges, plus rarement blanches, par fois quinque-fules et décandres. Ces végétaux sont propres surlont à l'Imérique méridionale, où elles habitent les Cordilières du Pérou et du Chill. On en a trouté quelques espéces à la Nouvelle-Zélande.

Syn. gen. Dorralia, Comm.

Le magnifique hybride que nous figurons a été obtenu en Angleterre, l'été dernier, par M. Wright. L'édition tout entière est passée dans les mains de MM. Hughes Low, de Clapton et Miellez, d'Esquermes-lez-Lille. C'est à ce dernier horticulteur que nous en devous la communication.

Le Fuchsia leucantha est une plante vigourense et peut-être une des plus robustes du genre, dont le feuillage est semblable à celui du Fuchsia Napoléon (Miellez). Il fleurit très-facilement et avec exuhérance; le calice est d'un blanc pur, d'une forme gracienso et parfaite; sa corolle est de conleur cerise lilacé, et s'épanouit parfaitement. On peut donc regarder ce Fuchsia comme une des variétés récllement méritantes du genre, appeléo à figurer avec distinction dans les collections des auateurs les plus difficiles à satisfaire.

<sup>(1)</sup> Ce genre fut dédié par Phinner à Léonard Fuchs, médecia célebre du xve siècle.

Nous ne parlerons ni de la culture, ni de la multiplication du Fuchsia leucanthea, qui est la même que celle de ses congénères; on voit d'après la note que nous a transmise M. Miellez, que s'il en diffère, c'est par une vigueur et une rusticité qui le rendront cher aux annateurs de Fuchsias.

Parni les nouveautés qui sont venues enrichir ce beau genre, uous rappellerons une nouvelle espèce du Pérou, le Fuchsia macrantha, dont nous avons déjà parlé dans notre numéro de janvier d'après les Ann. de Gand, qui en ont donné la figure dans le fascicule de juillet 1846, pl. 76, et un nouvel hybride, le F. Corallina, qui n'ont pas encore fleuri sur le continent, mais s'annoncent comme étant très-brillants, si l'on en croit les figures qui en ont été données.



## THERE

D'UN TRAITÉ INÉDIT SUR LA CULTURE DES PELARGONIUM.

§ VI.

DU CHAUFFAGE DES SERRES.

Réforme à introduire,

(Suite.)

Le chauffage des serres à Pelargonium est on ne peut pas plus grave à nos yeux, et nous le traiterous en désaccord avec tout ce qui a été publié jusqu'à ce jour.

Si nous n'étions fort que de notre expérience personnelle, nous pourrions craindre qu'on nous reprochât de vouloir ici nous poser en novateur imprudent; mais habitué à visiter les cultures hortieoles justement en réputation, nous y avons acquis, par nos observations, la certitude que les praticiens les plus éclairés et les plus habiles opèrent absolument comme nous, et dès lors plus d'hésitation à prêcher une heureuse réforme, la réforme d'une routine.

Le Pelargonium est, parmi les plantes de serre, l'une de eelles qui réclament la température la moins élovée; aussi est-ce pour cela que nous recommandons aux amateurs de leur consacrer une serre spéciale d'où seront exclus, s'il est possible, tous autres genres.

Jusqu'à quel degré d'abaissement du thormomètre le Pelargonium peut-il ne pas réelamer le secours et l'intervention de la chalour artificiolle? tolle est la question délicate qui doit se présenter naturellement à l'esprit du floriculteur pour le diriger dans la conduite de sa serre; et, nous devons le dire tout d'abord, la réponse varie dans les ouvrages destinés à la résoudre. Des auteurs auxquels nous nous empressons, toutefois, d'accorder beaucoup de savoir et de mérite, recommandent d'allumer à l'appro-

che de la gelée. L'un déclare qu'il ne fant pas laisser descendre la température de la serre au-dessous de trois à quatre degrés Réaumur, ni la porter à plus de huit à dix (Pirolle); l'antre n'admet pas moins de deux degrés et pas plus de six (Lemaire); enfin, eelui-là qui se croit le plus hardi, n'allume qu'en présence des gelées blanches du dehors (de Jonghe). Mais eette dernière règle, il faut bien le dire, est d'une insignifiance complète et désespérante; car pendant la gelée à l'extérieur, la serre peut donner quatre, cinq degrés et plus, selon l'état du ciel.

Nous n'hésitons pas à le déclarer, ees théories sont aujourd'hui renversées par la nouvelle pratique. Nous comprenons le sentiment d'un écrivain qui appréheude de la part des néophytes, l'exagération dans la mise en œuvre de sa méthode; mais cette répugnance, si elle existe, nous paraît éminemment fâcheuse et ressemble tout à fait à celle d'un médecin qui ne preserirait que des demi-doses à ses malades dans l'appréheusion qu'on pût les doubler. En toutes choses il faut être net et positif.

Avant de nous prononcer sur les degrés de température que peuvent supporter les Pelargonium, il convient de s'entendre sur la nature de leur séjour en serre pendant l'hiver et de bien le déterminer. Sont-ils là pour recevoir des soins propres à un actif développement de leur végétation? Évidemment non; leur séjour hivernal est presque un séjour de repos, de simple conscrvation jusqu'an printemps. Or, pour garantir et assurer cette conscrvation, il n'y a que deux choses à observer au point de vue du chauffage, e'est de soustraire les plantes aux gelées qui pourraient les faire périr, et à l'humidité qui en altérerait rapidement la santé.

Mais alors on comprend que le chauffage, malgré son utilité, n'est plus que d'un emploi passager, exceptionnel, restreint.

En effet, du moment où, comme nous venous de le dire, les Pelargonium sont dans un séjour de repos, il laut bien se garder d'y introduire une chaleur artificielle, quand elle n'est pas impérieusement réclamée par certaines circonstances éventuelles; autrement, les organes propres à la végétation se mettraient en mouvement, de jeunes et nouvelles pousses apparaîtraient rapidement; mais chétives, étiolées en l'absence souvent de la lumière (car la serre ne sera pas toujours découverte), et cette végétation forcée aurait les plus tristes résultats; il n'est pas nécessaire d'en faire la démonstration.

L'emploi du chauffage n'est donc vraiment qu'un moyen accessoire, il ne faut y avoir recours qu'avec beaucoup de réserve, puisqu'il est de nature à altérer l'état normal que doivent avoir les plantes pendant l'hiver.

Après avoir abordé la nécessité d'une réforme dans l'habitude du chauffage, nous en avons donué les principales raisons; il nous reste à poser les limites de cette réforme.

A la suite d'une série de jours pluvieux ou de brouillards épais et incessants, l'humidité, quelquefois, pénètre dans la serre et s'établit aux parois des murs; elle s'attache aux chevrons, elle gagne les gradins. L'atmosphère locale devient lourde et malsaine, les plantes vont évidemment souffrir; il faut alors faire du feu; mais pendant quelques heures sculement, pour attaquer et détruire cet état général d'humidité fort redoutable pour les Pelargonium. Si un premier chauffage ne réussissait pas, on recommencerait le lendemain; mais si le ciel se découvrait, si la lumière reprenait son éclat, le second chauffage deviendrait inutile, il ne faudrait pas y procéder,

Maintenant, le thermomètre intérieur tombe au-dessous de 0, la gelée le fait descendre à quatre et cinq degrés centigrades. Si le ciel n'est pas couvert, si le soleil paraît, aucune nécessité de chauffage. Quand le froid augmentera, ou quand la serre sera privée de soleil, on interrogera le thermomètre de l'intérieur qu'on peut affronter jusqu'à 0. Nous conscillerons même d'avoir comme nous, à titre d'éprouvettes, quelques petits vascen terre, remplis d'eau et placés aux endroits de la serre les plus accessibles au froid; on les consultera également, on y prendra l'éveil. Lorsque l'eau des éprouvettes viendra à se rider à sa surface, il faudra bien se décider à combattre le froid, et l'on chauffera, mais légèrement; ainsi, pour nous servir d'une expression de

jardinier, une bourrée le matin et deux le soir suffiront ordinairement.

Et qu'on ne s'effraye pas de cet ordre tout à fait nouveau de prescriptions, il est justifié par la pratique, et nous l'expliquerons d'ailleurs par deux arguments:

1° La gelée ne s'introduit pas aussi facilement qu'on peut le supposer, dans une serre bien établie, bien close, où tous les joints des châssis ne laissent rien à désirer et dont l'extérieur est bien garanti. C'est la nuit que le froid peut être le plus à craindre; mais pendant les gelées, il faut avoir soin de couvrir de bonne heure, dès trois heures après midi; et quand les couvertures sont réparties avec intelligence sur le toit, et adossées bien hermétiquement aux châssis du devant et des côtés, rien n'est ordinairement à redouter;

2º Nous disions tout à l'heure que si l'eau des éprouvettes venait à subir un commencement de congélation, ce serait alors le eas de combattre le froid. Les esprits timides feront peut-être cette objection qu'il ne faut pas, comme on dit, laisser entrer le loup dans la bergerie, et que si la gelée opère sur le contenu des vases, elle atteindra en même temps les plantes. Ce raisonnement serait le produit d'une erreur, et sans faire iei une leçon à ce sujet, on s'en rendra parfaitement compte par la citation d'une épreuve à la connaissance des praticiens : qu'on prenne denx Pelargonium et qu'on les expose deliors pendant une nuit, après avoir arrosé la tige de l'un, taudis que celle de l'autre sera complétement sèche. Si la nuit est sans brouillard et que le thermomètre donne un degré centigrade au-dessous de 0, l'un des Pelargonium sera gelé le lendemain, l'autre ne le sera pas. Nons croirions faire de la prolixité en entrant dans l'explication de cette expérience.

Enfin, si notre méthode pouvait paraître exceptionnelle ou hasardée, et que nos explications ne parussent pas de nature à entraîner la conviction, nons citerious MM. Chanvière, Lémon, Thibault et antres, parmi nos plus habiles fleuristes. Tous opèrent aujourd'hui à peu près dans le sens que nous signalons, et leurs productions de Pelargonium aux Expositions des Sociétés d'horticulture de Paris, ne redoutent aucune rivalité, ancune concurrence étrangère.

Nous pourrious eiter eneore M. Paxton qui, pour n'être pas notre compatriote, n'en est pas moins une autorité compétente. Ce savaut horticulteur, qui eultive les Pelargonium avec prédilection et succès, n'admet pas même les deux exceptions que nous avons posées; il ne chauffe jamais, et fait passer l'hiver à ses plantes dans de simples bâches sous châssis. Il est vrai de dire et il faut constater ici que le climat de France et celui d'Angleterre n'ont aucune analogie; le dernier est beaucoup plus doux que le nôtre, où la température descend quelquefois à plus de douze degrés. Néanmoins beaucoup de fleuristes français n'emploient pas d'autres moyens de conservation que celui de M. Paxton, et ils n'en portent pas moins annuellement leurs Pelargonium, par milliers, à nos marchés aux fleurs de Paris.

CHÉREAU.

(La suite au prochain numéro.)



# CONSIDÉBATIONS GÉNÉRALES

SUR L'ESPÈCE EN BOTANIQUE ET EN NORTICULTURE, SUR LA STABILITÉ,
LA VARIATION ET L'HYBRIDATION.

(SUITE.)

Nous savons, d'ailleurs, que tous les types n'ont pas apparu en même temps sur la terre. A l'époque où les houilles se formaient sur notre globe, et où une végétatiou tout insulaire s'élançait dans une atmosphère humide et échauffée, des fougères et de grandes monocotylédones occupaient seules les parties émergées de notre planète.

Les conifères et les cucadées leur suceédèrent, et plus tard seulement la terre fut ornée de ces dicotylédones variées, qui, numériquement, forment aujourd'hui la plus forte partie du règne végétal. Or, qui oscrait affirmer que eette dernière création n'offre pas elle-même plusieurs périodes distinctes, ou plutôt une succession lente et progressive de tous les types qui la composent? Pourquoi alors ne pas considérer comme plus anciennes les espèces bien définies, comme le sont la plupart des monocotylédones, des fougères, des coniferes et des cyeadées, et ne pas voir dans les dicotylédones un certain nombre de genres de création plus récente, et dont les espèces scraient eneore confondues, attendant de l'action du temps on de l'habitude une stabilité qu'elles n'ont pas encore acquise? Nous verrons plus loin les résultats obtenus par l'horticulture nous ramener à des considérations de ce genre, et fournir pour ainsi dire la preuve de ce que nous avancons.

Si des nébuleuses se résolvent encore en étoiles, si des mondes sortent encore du chaos par la toute-puissance de Dieu, comme les télescopes nous le révèlent, ponrquoi voudrions-nous limiter sur la terre la force créatrice, et nier l'isolement futur de quelques types aujourd'hui confondus, et qu'il sera donné à l'avenir de séparer et de rendre distincts? La Flore générale du globe a toujours augmenté numériquement jusqu'à nos jours, pouvonsnous savoir où s'arrêtera son développement!

DE L'INFLUENCE DE L'HORTICULTURE SUR LA VARIABILITÉ DES ESPÈCES.

Nous avons jusqu'iei examiné les plantes abandonnées aux seules forces de la nature et obéissant à ses lois; nous n'avons pas laissé intervenir l'homme avec la puissance auxiliaire qu'il s'est donnée en créant l'horticulture. Voyons maintenant si notre manière de considérer l'espèce ne trace pas d'avance à l'horticulture la marche qu'il doit suivre pour devenir lui-même créateur dans de certaines limites.

Dans un ouvrage que nous avons publié récemment (1), nous avons combattu de toutes nos forces l'intervention du hasard, et le culte que lui vouent encore certains esprits, qui s'écrient avec la naïveté des auciens patriarches: « Laissez faire la nature toute scule, elle a déjà micux fait que nous n'aurions pu faire, et peutêtre nous est-il permis d'espérer qu'elle fera encore davantage. » C'est un véritable abus de confiance: la nature travaille pour elle, pour ce plan magnifique qui lui a été tracé par l'auteur de l'univers, pour ces scènes majestueuses qui se déroulent devant nous, et commandent une muette et respectueuse admiration; mais l'homme doit s'aider de ses propres lumières et de son intelligence; et deux grands moyens sont en sa puissance pour obtenir des espèces et des variétés nouvelles. Ces moyens sont la variation et l'hybridation.

Nous avons reconnu que dans le groupement des individus divers qui composent l'espèce, chacun d'eux s'éloignait du centre par une modification légère de l'un de ses organes. Que doit faire alors l'horticulteur qui vent obtenir des nouveantés? c'est d'étudier soigneusement les changements de caractères qui s'offrent à ses yeux, c'est de les provoquer, de les faire naître, de les augmenter dans une direction donnée, et par suite de les conserver.

<sup>(1)</sup> De la fécondation naturelle et artificielle des végétaux et de l'hybridation considérée dans ses rapports avec l'horticulture, l'agriculture et la sylviculture. Un vol. in-12, Audol, rue du Paon, n. 8»

Peu lui importe, par exemple, qu'un chou présente des variations dans ses fleurs, ses siliques ou dans sos graines; il remarquera sculement celles que peuvent offrir ses feuilles.

Il ne s'occupera pas de ces derniers organes dans une rose ou dans une pensée; mais il suivra attentivement les variations qui surviendront dans les fleurs.

Les carottes, les betteraves, les pommes de terre ne l'intéresseront, au contraire, que par leurs racines; les poiriers, cerisiers, pêchers, par leur péricarpe; les amandiers, les pois, les haricots, par leurs graines; les asperges, par leurs bourgeons; les choufleurs, par leur pédoneule; les artichauts, par leur réceptacle.

#### II. LECOQ.

Vice-président de la Société d'horticulture de l'Auvergne.

(La suite au prochain numéro.)



# DE LA DISPOSITION D'UNE SERRE A MULTIPLICATION,

DU CHAUFFAGE ET DU BOUTUBAGE DES PLANTES.

Avant d'aborder le sujet si important et si neuf encore du mode le plus rationnel de multiplication des plantes, nous eroyons utile de donner quelques instructions préliminaires sur la disposition de la serre consacrée à ce genre d'opérations.

Comme le système de chauffage à l'eau chande ou au thermosiphon est le plus généralement adopté, c'est par lui que nous allons commencer.

Il n'y a pas de règle bien rigoureuse sur l'exposition à donner à une serre à multiplication; cependant, à l'exception du Nord, il faut, quand cela est possible, choisir de préférence le Levant ou le Midi. On peut l'appuyer contre nu mur ou la faire à deux pentes; mais comme, dans les deux cas, on ne peut se passer de deux bâches, les règles que nous allons poser nour la disposition intérieure d'une serre à une seule pente seront applicables à celle à deux pentes. Nons eroyons iuutile d'en déterminer la longueur, qui est proportionnée aux besoins et aux ressources de chaeun; mais le point essentiel est de la disposer de manière à rendre le travail faeile et à économiser le combustible. La largeur la plus convenable à cette serre est d'environ trois mètres; elle devra être le plus bas possible, afin que les boutures soient très-près du jour et aient pen d'air, ee qui rend le chauffage moins dispendieux. Il faut, dans cette largeur de trois mêtres, établir deux bâches d'environ un mêtre vingt centimètres de largeur chacune; il restera environ soixante centimètres pour la largeur du chemin qui sépare les deux bâches. On pourra employer pour les construire, les planches, les briques, la pierre, suivant les moyens du constructeur on les matériaux à sa disposition. La bâche du devant sera élevée de manière à laisser de la couche de sable ou de Januée aux châssis. une hauteur de trente-einq centimètres. La profondeur de ces

bâches ne devra pas exoéder quarante-cinq centimètres. Le terrain sera bien nivelé et convenablement battu.

Quand tout sera disposé comme il a été dit, on procédera à la pose du thermosiphon. Les tuyaux d'eau seront posés près du sol de la bâche, c'est-à-dire à deux pouces environ de terre, isolement bien suffisant, au moyen de briques posées à plat, de distance en distance, ou de traverses de bois fixées aux deux parois de la bâche.

Il reste maintenant à disposer ces bâches do manière à avoir une température fixe et dont on soit le maître. Pour obtenir de dixhuit à vingt-ciuq degrés de chaleur, on emplira la bâche de tannée sur les tuyaux. On aura soin, s'il est possible, de la faire un peu sécher, ou tout au moins de la mettre le moins humide qu'on pourra: car elle s'himecte toujours assez par la buée qui descend des cloches. Il est important de la remanier au moins une fois par mois, pour prévenir l'inconvénient qui résulte de sa calcination autour des tuyaux, ce qui empêche, comme on le conçoit, la propagation régulière de la chaleur.

Pour obtenir une température qui ne s'élève pas à plus de dix ou quinze degrés, on fera, dans une autre partie, un plancher élevé d'environ dix à douze centimètres au-dessus des tuyaux, lequel plancher on recouvrira de dix à quinze centimètres de sable. Il y a plusieurs systèmes do planchers : quelques porsonnes les font en tuiles posées sur des barres de fer; lo moyen est excellent, et la température est plus élevée, par suite des propriétés conductrices de la tuile. Nous avons également essayé un mode de construction qui donne plus de chalcur encore : e'est un plancher de tôle; mais nous avons remarqué que ce mode de construction, plus favorable sons le rapport de la propagation do la chaleur, a l'inconvénient de réduire, au bont de quatre ou einq jours, le sable en poussière, par suito de l'action immédiate d'une chaleur sèche, ee qui est un inconvénient très-grave, et nuit toujours aux boutures. Nous eroyons donc devoir eonseiller tout simplement le plancher de bois, puisqu'il nous a réussi, et quo nous en avons obtenu les résultats désirés.

Une troisième division est indispensable dans une serre à multiplication : il n'y doit pas passer de tuyaux; e'est une pleine terre dans laquelle on plante les végétaux dont on veut favoriser le développement ou qu'on désire multiplier; elle convient aussi nour greffer ou bouturer eeux dont les racines ne peuvent s'aecommoder de la chalcur du sol, et l'on peut y déposer des plantes qu'on prépare au bouturage. L'expérience nous a démontré l'execllence de cette disposition : car ayant mis des plantes dans une pleine terre qui recouvrait les tuyaux, non-seulement nous n'ayons pas eu à nous louer de ce moyen; mais encore plusieurs d'entre elles ont péri. Nous en avons également planté sur le plancher : elles ont mieux végété; eependant, malgré les arrosements fréquents qu'on leur donnait, la sécheresse du fond finissait par leur être nuisible : elles prospéraient pendant un certain temps, et finissaient par périr, ce qui nous a, avec raison, porté à conclure que l'exeès de la chaleur était la principale cause de leur mort. Ce qui confirme cette observation, c'est que celles plantées sur les bords de la bâche, où la chaleur est peu sensible, ont parfaitement prospéré, et nous en avons obteuu des résultats satisfaisants. C'est après ces diverses observations, fondées sur l'expérience, que nous engageons les personnes qui font construire des serres à multiplication, à planter ees végétaux dans une partie de la serre où ne passent pas les conduits de chaleur. Il est, au reste, évident que les plantes qui exigent le plus de chaleur s'accommoderont de cette pleine terre, qui, par sa position dans l'intérieur de la serre, jouit d'une température assez élevée.

On peut adopter cette disposition pour les serres à deux peutes : comme elles so composent également de deux bâches, elle leur est applicable en tous points.

On emploie pour les serres à multiplication sans thermosiphon les couches de famier, de feuilles on de tannée. Le fumier seul est, sons plusieurs rapports, d'un mauvais usage: il commenco par donner nue forte chalcur, qui diminue graduellement; et, au bout de trente à quarante jours, il est arrivé à l'état de simple tiédeur. Il en résulte qu'an moment où il faudrait nux boutures, longues à s'enraciner, une chalcur soutenue, la tiédeur de la couche en arrête les progrès : il faut alors remanier la conche, ce qui entraîne un travail cousidérable. Pendant ce temps, les houtures privées de chalcur souffrent, et souvent il en résulte pour elles un dépérissement funeste.

Pour faire une bonne couche, il faut avoir des feuilles, les mélanger, dans la proportion d'un tiers, à de bon famier un peu long, et en monter une couche d'environ un mètre de hauteur qu'on recouvre de quinze à vingt-cinq centimètres de tannée. Une couche ainsi faite et bien foulée pourra conserver une chaleur douce pendant deux ou trois mois et même plus, suivant l'époque de l'année où elle sera faite, et l'on pourra opérer en toute sécurité.

(A continuer.)



#### SUR LA CULTURE ET LA MULTIPLICATION

DES AZALEAS INDICA.

Depuis l'introduction de ce beau genre, qui mérite avec tant de raison l'admiration des amateurs et figure au premier rang aussi bien sur nos marchés aux fleurs que dans les salons les plus élégants, le nombre des variétés s'est aceru à un tel noint qu'il eu existe aujourd'hui dans le commerce plus de cent bien distinctes. Des hybridations successives avec les rhododendrums ont confondu de plus en plus ces deux genres qui sont aussi bien l'un que l'autre dignes de figurer à la tête des plantes ornementales; il s'en faut que, néanmoins, la culture en soit facile et qu'ils répondent toujours aux soins qui leur sont donnés. Un grand nombre d'horticulteurs se sont livrés à la culture des Azaleas; mais beaucoup d'entr'eux ont remarqué que ces végétaux n'ont pas la vigueur et la santé qu'ils devraient trouver dans une culture attentive : les racines dépérissent, le feuillage jaunit et s'étiole; et ect inconvénient, qui diminue l'intérêt que mérite d'exciter un des genres les plus gracieux de l'horticulture, vient de ce qu'on n'apporte pas à leur culture tous les soins qu'ils réclament; avec un système d'éducation bien entendu on a des végétaux vigourenx, des fleurs brillantes et nombrenses, et e'est là le but que doit se proposer tout horticulteur.

Une des premières conditions hygiéniques indispensable dans toute culture estle choix de la terre : parmi celles que nous avons successivement essayées, celle qui nous a paru le mieux convenir aux Azaleas est la terre sablonneuse : les racines y sont plus saines, la végétation est plus activo, les fleurs sont plus grandes et d'un coloris plus pur. On pent ajonter à ces avantages, celui d'empêcher l'invasion des inscetes qui s'attaquent à tontes les plantes dont la végétation est sonfireteuse. Leur ennemi le plus terrible est un petit acarus comm sous le nom vulgaire de tigre; il s'attache au revers de la feuille et s'y multiplie avec une rapidité

étonnante. On doit regarder tout Azalea attaqué par le tigre comme dangereusement malade et même comme perdu si l'on n'y apporte un prompt remède.

Le seul moyen de se délivrer de ce dangereux parasite est de saupoudrer le dessous des feuilles avec du soufre pulvérulent. Pour faire cette opération, on renverse la plante, qu'on remet doucement en place dans la crainte de détacher le soufre qui adhère à la face inférieure des feuilles. Il faut agir avec précision et délicatesse, car on ne doit pas mouiller la partie qu'on saupoudre de soufre, ee qui en atténuerait l'effet; et, à l'état see, il adhère moins fortement. Pour n'avoir pas à procéder à cette opération minuticuse, il vaut mieux apporter à la culture les soins qui, en maintenant les plantes dans un état de santé satisfaisant, en écarteront les tigres qui ne s'attaquent qu'aux snjets débiles et malingres.

L'exposition convenable à la vigueur des Azaleas mérite aussi l'attention de l'horticulteur. Nous avons eru, pendant longtemps, qu'une exposition ombragée leur était plus favorable; mais, depuis, nous avons aequis l'expérience du contraire. Nous en avons placé au soleil et à l'air libre et c'est alors que nous avons pu constater que cette dernière exposition est tout à l'avantage de ces végétaux. Les rameaux sont plus ramassés, le feuillage est plus vigoureux, la fleuraison en est plus assurée; les plantes cultivées de cette sorte sont moins attaquées par les insectes et leur conservation peudant l'hiver est plus facile.

(La suite au prochain numéro.)



# CLASSIFICATION DES DIVERSES RACES DE REINES MARGUERITES ORTENUES PAR LA CULTURE.

Apportées de la Chine au Jardiu des Plantes en 1728, elles n'étaient guère plus brillantes alors que nos Marguerites des champs. En 1754, on obtint la variété à fleurs violettes; en 1772, la variété à fleurs doubles. Depuis cette époque, les Marguerites trouvèrent place dans tous les jardins; mais l'insouciance avec laquelle elles furent cultivées, fit qu'on n'en obtint qu'un trèspetit nombre de variétés.

Cependant, feu Grandidier fit connaître, il y a environ quinze ans, à la Société royale d'horticulture, qu'il possédait une nouvelle variété de Reine Marguerite à laquelle on donna le nom de Reine Marguerite pyramidale. D'après le rapport fait à cette époque, les fleurs étaient rouges et simples; mais comme toutes les plantes auxquelles on accorde quelques soins, la Reine Marguerite pyramidale produisit bientôt de charmantes variétés, et aujourd'hui l'on peut dire que cette race est arrivée à la plus complète perfection.

En 1851, M. Guyard reçut de Russie la Reine Marguerite anémone; en 1856, la Reine Marguerite naine de Varsovie, et en 1841, il reçut d'Allemagne une troisième race de Reine Marguerite à fleurs très-tardives, qu'il cultive sous le nom de Tardives d'Allemagne. En septembre 1842, M. Pansard présenta à l'exposition du Cercle général d'horticulture des Reines Marguerites pyramidales n'ayant pas plus de 20 à 50 centimètres de hauteur, qui firent l'admiration de tous les amateurs.

Cette race est cultivée aujourd'hni sons le nom de Reine Marguerite Pansard ou Pyramidale naine.

Le nombre des variétés de Reines Marguerites obtenues depuis par MM. Guyard, Fontaine, Malingre, etc., s'est tellement accru, qu'il est de toute nécessité de les classer méthodiquement. Après quelques modifications, nous les avons disposées dans l'ordre adopté par la commission du Cerele général d'horticulture, chargée en 1843 de visiter les Reines Marguerites de M. Guyard. Sans être à l'abri de la critique, ce travail est le plus simple et le plus logique qu'on ait présenté jusqu'à ec jour.

Nous avons donc classé les Reines Marguerites dans l'ordre de leur floraison et de la manière suivante :

- Nºº 1. Reine Marguerite auémone natne. Haut. 30 cent. Plante rameuse, rameaux greles et rougeatres; fenilles étroites, assez distantes, d'un vert clair. Fleurs roses ou blanches lamées de rose, irrégulièrement groupées et assez petites, à tuyeux au centre; un triple ou quadruple rang de demi-fleurons à la circonférence.
  - 2. naine de Varsovte, Haul. 20 à 30 cent. Touffe arrondie, rameaux verts, courts; quelques-unes sont presque acaules; feoilles distantes, de largenr moyenne. Fleurs blunches, carnées, violettés strices, bleu pûle panachées ou îndigo, terminales, moyennes, à tayaux au centre, un seul rang de demi-flourons à la circonférence.
  - 3. pyramidate naine. Hauf. 20 à 30 cent. ou plus. Rameaux courts, épais et dressés, partant du collet, de couleur rougeâtre; feuilles très-larges et très-rapprochées. Fleurs voses, blanches, vielettes, geis de lin ou rouges, disposées en pyramide; les fleurs centrales grandes, végulièrement à tuyaux, aven des demideurons à la circonférence; fleurs latérales plus polites et ayant un plus grand nombre do demi-fleurons que les fleurs du centre.
  - 4. hybride de la Varsovie. Haul. 30 cent. Plante épaisse, rameaux parlant de plus baut que la pyramidale maine, mais assez rapprochés, quoique plus divergents. Feuilles assez larges. Flours plus tardives que celles de la Naine de Varsovie, moins nombreuses, toutes à domi-fleurons.
  - 5. de la Chine (f). Haut. 40 à 50 cent. Plante élancée, à rameaux grêtes et dressés. Feuilles caulinaires très-longues et rapprochées, rameaux du centre et bord des feuilles rouges cans une race et verts dans une autre. Fleurs lamées de rose un de violet, étagées, moyennes, pleines, à tuyaux ou à demi-fleurons.

Cotte race a produit une sous-vericté plus hâtive et moins élevée, connue dans le commerce sous le nom de Naine hâtive que nous lui conservous.

- 6. auémone grande. Hauf. 40 à 50 cent. Nameaux ussex grôles, tâches et divergous, verts. Feuilles eaulinaires longues et dressées. Fleurs blanches, roses on bleues, moyennes et globaleuses, des tuyanx au centre, et un seul rang de demi-flourons à la circonfórence.
- pyramide grande, Haut, 40 à 50 cent. Plante vigoureuse, à rameaux dressés vorts ou rougeaires. Feuilleslarges et rapprochées. Fleurs affectant toutes les

<sup>(1)</sup> M. Guyard cultive cette race sous le nom de Roine Marguerite anglaise ou chinoise; mais comme elle differe peu de notre ancienna Roine Marguerite, nous lui avons conservé le nom sous lequel elle est le plus connue.

nuances de blanc, rose et violet, en pyramide pleinc, à tuyaux ou quelquefois entièrement composées de demi-fleurons. Il en existe une variété très-large, à tuyaux et demi-fleurons.

8. Reine Murguerite tardive d'Allemagne. Haut. 40 à 50 cent. Tige forto et droite, de couleur rouge foncé. Feuilles longues, dressées, veiuées de rouge pour pre. Fleurs blanches, bleu foncé ou rose vif lamé de blanc, quelques-unes panachées de blanc fond rouge, irrégulièrement étagées, solitaires et terminales, grandes, planes, très-pleiues, des tuyaux au centré et des deni-fleurons à la circonférence.

La récolte des graines étant faite avec soin, nous pouvons affirmer que chaque race se reproduit identiquement.

La culture des Reines Marguerites est simple, et il est peu de plantes annuelles qui produisent un plus bel effet. Semées en mars ou avril, sur eouche tiéde ou mieux en pleine terre, puis repiquées pied par pied en place ou en pépinière, les Reines Marguerites donnent des fleurs depuis le mois de juillet jusqu'aux gelées; elles s'accommodent de tous les terrains, et elles peuvent être transplantées à toutes les époques de l'année, ee qui fait qu'on peut sans inconvénient attendre pour les mettre en place que les fleurs commencent à paraître, afin de varier les couleurs en les plantant.



## OBSERVATIONS SUR LA GREFFE EN FENTE,

APPLIOUÉE AUX VIEUX ARBRES.

Nous eroyons devoir communiquer à nos lecteurs une remarque que nous avons faite depuis longtemps au sujet de la greffe en fente sur des arbres d'un certain âge dont on veut changer l'espèce.

Il arrive très-souvent que, pour ees sortes de transmutations, on supprime toute la partie supérieure du sujet et l'on y place de 8 à 40 greffes suivant la force de l'arbre, de sorte qu'il ne reste plus ni rameau, ni feuilles fonctionnant comme une pompe aspirante pour faciliter l'ascension de la sève, ce qui est trèsnuisible à la nutrition des racines. Malgré les conditions physiologiques défavorables dans lesquelles se trouve le sujet greffé, les greffes poussent avec une vigueur extraordinaire pendant la première année, mais dès la deuxième, l'arbre commence à jaunir: et à partir de cette époque, on le voit souffrir et dépérir. Nous avons reconnu par notre propre expérience qu'il est préférable de laisser quelques branches des plus faibles pom favoriser l'ascension de la sève et de ne les supprimer que l'année suivante. Par ce moyen on procure aux racines l'aliment nécessaire à leur aceroissement, et il s'établit entre toutes les parties de l'arbre un équilibre qui opère d'une manière satisfaisante la révivification qu'on se proposait.



## VOYAGE HORTICOLE DE M. R. FORTUNE,

EN CHINE.

13° 1 100

(Suite.)

▶ Après avoir complété mes recherches pour cette saison à Hong-Kong je quittai cette île le 50 août et partis pour Canton et Macao. A Canton, les seuls objets dignes de l'attention d'un botaniste sont les jardins des marchands Hong, et les collections célèbres de Fa-tt. Ce dernier lieu est tout simplement une pépinière où des plantes sont élevées pour être miscs en vente. On y trouve un grand nombre de belles espèces originaires du midi de la Chine, et dont très-peu sont nouvelles et incommes en Angleterre. Les scules plantes de quelque valeur que j'aie pu introduire dans ce pays des jardins de Canton et de Macao sont le Citromnier à fruit digité, le véritable oranger mandarin et le superbe Camellia hexangularis.

» Je me décidai à me rendre dans le Nord dès que je trouverais un navire en partance. Je mis à la voile le 25 août; et après avoir visité l'île de Namoa et quelques antres de moindre importance; j'arrivai à Amoy le 5 septembre. A mon grand désappointement, cette partie de la Chine est encore plus stérile et plus nue que la la province de Canton. L'île de Kouleungson, anjourd'hui an ponvoir des Anglais, est séparée d'Amoy par un petit bras de mer. Les jardins attenant aux maisons dont nos troupes s'emparèrent, et qui servaient sans doute de résidence et de maisons de plaisance aux plus riches marchands d'Amoy, ne renfermaient que peu de plantes remarquables ou différentes de celles que j'avais déjà vues à Hong-Kong et à Canton. On me vanta beauconp quelques roses que j'envoyai à la société d'horticulture; mais je n'ai jamais en l'occasion de les voir en fleur.

› Quand j'eus terminé mes recherches dans le pays qui touche à Amoy, je gagnai le détroit de Formose et me dirigeai vers nos stations les plus septentrionales telles que Chusan, Ningpo et Changhaë.

Une tempête que l'auteur essuya dans cette traversée lui fit perdre deux caisses de plantes avec leur contenu. Il profita d'une relâche dans les baies de Tchintchou et Tchinchiou pour explorer le pays. Ce fut sur les collines qu'il trouva l'Abelia rupestris, le Campanula grandiflora et le Statice Fortunei qui sont anjourd'hui dans le jardin de la société à Chiswick,

pays. En approchant des îles de l'Archipel de Chusan, continue-t-il, je fus agréablement surpris du changement d'aspect du pays. C'était une fraîcheur et un luxe de végétation bien différents de ce que j'avais vn auparavant. Les roches ne perçaient que rarement la terre, et la plupart des collines étaient cultivées jusqu'à leur sommet eo qui prouvait la supériorité de la qualité du sol. J'en conclus que le nord de la Chine devait être le théâtre de mes explorations futures.

Dès que je fus installé à Tinghaë je commençai mes exeursions. Je fus assezheureux pour faire connaissance du docteur Maxwell, de l'armée de Madras, qui était alors en cantonnement dans cette ville. Ami zélé des progrès de la botanique, il avait déployé dans ses recherches une persévérance infatigable et put, par conséquent, me donner les renseignements les plus précieux.

(La suite au prochain numéro )



# CALENDRIER HORTICOLE.

#### MALTERSE.

Travaux généraux. Il s'opère dans ce mois une amélioration notable dans l'état de l'atmosphère: le minimum de la température s'est déjà élevé à + 2° 66' et le maximum à + 9° 94'. L'hygromètre indique une diminution de plus de 40° dans l'humidité qui sature l'air, ce qui rund le mois de mars favorable aux premiers travaux de la saison. On fiuit les labours, enfoutt les fumiers et les engrais, refait les bordures, nettoie et sable les allées, donne des binages et des labours aux massifs, découvre les végétuux qu'on a buttés ou couverts pour les garantir de la gelée, tout en laissant un léger abri aux semis et plantations qui pourraient souffir du hâle ou des gelées blanches, et met en terre les porte-graines conservés dans la serre à légumes.

Jardin potager. Coucmes. On continue de semer des melons à châssis, des concombres, des aubergines et de la chicorée sauvage; on sème des tomates et des piments; et lorsque le plant a 6 on 8 centimètres de haut, on le repique sur une autre couche.

On sème sur couche, mais après d'autres cultures, du cresson alénois et de la romaine blonde et grise.

On plante sous cloches de la chicorée semée eu février, et entre les cloches des chousseurs semés en septembre.

— PLEINE TERME. On enlève la couverture des artichauts, on détruit les buttes, et on laboure les planches. On plante les premières pommes de terre, les asperges, les échalottes, la civette, etc. Dans les premiers jours du mois, on plante le long d'un mur, à bonne exposition, de la laitue george semée dans la première quinzaine de novembre, et de la laitue palatine semée yers le 45 octobre, puis on sème parmi, des raves ou des radis.

On plante en plein carré des choudeurs, et entre les choufleurs de la romaine verte. On plante aussi de la romaine verte, blonde et grise en planche, et entre les rangs de romaine on sème du persil, de l'oscille ou des radis.

On sème des choux de Milan, de la laitue grise, ainsi que tontes les laitues d'été, du poireau, du céleri à couper, de la ciboule, des épinards, du persil, du cerfeuil, et l'on continue de semer des pois et des fèves; vers la fin du mois, on sème des choux de Poméranie, de la carotte, du panais, de la belle dame et de la chicorée sauvage.

Jardin fruitier. Achever de tailler les arbres fruitiers, à l'exception de ceux qui sont trop vigoureux, terminer les plantations, planter les figuiers.

découvrir ceux qu'on a garantis du froid, en conper le bois mort et rabattre tes branches trop grèles; greffer la vigne; semer les múriers; rabattre les framboisiers s'ils ne l'out déjà été; ameublir la terre au pied des arbres et donner aux arbres élevés en pépinière les soins qu'ils réclament.

Jardin d'agrèment. Terminer les plantations d'arbres et d'arbrisseaux; découvrir tuus les rosiers sensibles au froid qui ont été empaillés ou buttés; achever de les tailler excepté eeux qui auraient soufiert du froid; il faudra attendre pour cela qu'ils aient commencé à végéter, et les tailler plutôt longs que courts, sanf à les raccoureir après une quinzaine de jours.

Semer les gazous qui ne l'ont pas été à l'automne; séparer et replanter les plantes vivaces; planter les renoncules et les anémones, les tigridias, les glaieuls el les lis St-Jacques; semer en place les pois de senteur, les cynoglosses, les coreopsis, les thlaspis, les malopes, les lavatères, les crepis, les parvots et coquelicots, la giroflée de Mahon et le réséda qu'on peut continuer de semer on planter pendant tout l'été; semer en pépinière des œillets de Clime, des Giroflées et la plupart des plantes qu'on a dû semer sur couche l'automne précédent; semer sur couche les balsamines, amaranthes à crête, zinnias, seneçons, etc., planter sur couche les lubéreuses, et mettre sous un châssis es tubercules de dahlias pour en favoriser le développement; semer également sur courhe des cobeas, pour les repiquer en pots qu'on laisse sur couche jusqu'à la fin d'avril, époque où on les met en pleine terre.

Serre tempérée. L'aceroissement de la température extérieure a rendu le feumoins nécessaire; il faut même couvrir les vitraux afin de préserver les jeunes pousses et les feuilles encore tendres de l'action du soleil, donner des arrosements plus frèquents et plus abondants, nettoyre partout, seringuer les feuilles, commencer à faire des bontures sons cloche de petunias, vercines, héliotropes; dès que le temps est plus doux, commencer à rempoter les pelargoniums; la température moyenne doit être de 5 à 8°.

Serre chaude. Mêmes soins que pour la serre tempérée: pendant la unit empêcher la température de descendre à moins de 10°; commencer les rempotages et remanier les couches.



## PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

DECRITES OU FIGURÉES

DANS LES

## JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

Carvocar nuciferum. Cet arbre, tont récemment introduit dans la culture ornementale, n'est pas nouveau ; car l'Écluse l'a décrit au scizième siècle, sous le nom d'Amugdala quianensis. Sa synonymie botanique est très-multipliée. Les botanistes l'ont appelé, après l'Écluse, qui l'avalt désigné sous le nom d'Amygdahus, par l'effet d'une similitude grossière : Pekea tuberculosa, Aubl.; Rhizobolus Pekea, Gærin.; Rh. tuberculosus, Smlth. Les noms vulgalres sont : Pekea, Souari, Souwarrow, Souwarra, Noix de beurre, en anglais Soccari nut, C'est un grand arbre uriginaire de l'Amérique du sud (districts d'Essequibo et de Berbice), et dont M. Parker a recueilli des fruits à une élévation de six ou huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer. Les feuilles sont ternées, elliptiques et d'un beau vert. L'inflorescence est un corymbe composé de deux à buit fleurs, à pédicelle lung, épais, pourpré; le calice est d'un brun pourpre. La corulle , longue de trois à quatre pouces, est formée de cinq grands pétales elliptiques concaves, d'un brun pourpré foncé à l'extérieur, passant au rouge pâle aux extrémités et d'un jaune pâle rayé de pourpre en dedans. Les étamines, trèsnombreuses et d'un faune pâle, font saillie en dehors de la corulle. Les stigmates, au nombre de quatre, sont verts à la base, et pourprés au sommet. Le fruit est une noix uniloculaire, comestible, quoiqu'un pen huileuse. Dans nos serres chandes, cet arbre devra être pincé à quatre pieds environ, pour le forcer à former une tête et à fleurir : on le mettra dans un sol riche, et on le montillera abondamment pendant la belle saison. Il se multipliera de boutures, (Flore des serres et des jardins d'Europe, janv. 1847.)

Cypripedium Irapeanum. Nouvelle Orchidée du Mexique, tronvée anx environs de la ville d'Irapeo. La fleur est d'un bean jaune d'or, très-ample; le labelle, extrémement développé, est de même couleur et maculé de pourpre à l'intérieur. Toute cette plante est poilue, et ressemble, abstraction faite du volume et du nombre des fleurs, an G. pubescens de l'Amérique du Nord. (Id.).

Hydrangea involucerata, var. fl. pleno. D'après M. Siébold, ce charmant Hydrangea, dont les flenrs stériles sont doubles et d'un joil rose, rappelle les roses pompon; il croit sur les plus hautes montagnes des îles de Nippon et de Sikok, où il fleurit pendant les mois de juillet et d'août. Il ne s'élève pas à plus d'un mêtre, et forme un beau funisson étalé. On le cultive dans les jardins, où l'on en distingue quatre variétés : une à fleurs lilas, une autre à fleurs carnées, une troisième à fleurs jaunâtres, et une quattième à fleurs roses. Le nom spécifique de cet arbuste vient de ce qu'avant l'épanouissement des fleurs, les cimes florales sont enfermées dans un involucre. (16.)

Hilla praslantha (Solandra oppositifolia, Hort, Lond.; Hillia longiflora, Hort.). Cette Ciochonacée, très-rare dans nos cultures, a cependant été introdutte en Europe il y a plus de vingt ans. C'est un arbrissean pen élevé, à feuilles ovales, épaisses et d'un vert luisant, à fleurs terminales, brièvement pédonculées, un pen visquenses, d'un vert tendre, luisant au déhors, d'un bleuâtre gianque à l'intérieur. Elles répandent uoe odeur faible et douce. (Id.)

Stenocarpus Cumuinghami Hook. (Agnostus sinuatus All.) C'est dans les serres de l'United Gardener's society qu'a llenci pour la première fois cette brillante Protéacée australienne, qui forme un petit arbre de selze pieds de hauteur, à feuilles amples et d'un vert luisant, à fleurs en ombelles composées, latérales sur les vieux rameaux, ou quelquefois terminales. Avant l'épanonissement, le périanthe est claviforme, d'un brun ou d'un verl doré, à l'extérieur d'un jaune verdâtre. Après l'anthèse, la fleur est formée de cinq segments linépires claviformes, d'un écarlate orangé brillant, et les sommels des sépales, dilatés en massue, sont, ainsi que les stigmates. d'un beau janne d'or. Cette plante présente, dans son mode d'inflorescence, ceci de remarquable, c'est que tandis que les trois segments externes de chaque fleur pendeot autour de l'ave floral, les pistils, géniculés au milieu, et du même coloris, sont dressés au milieu de l'ombelle, vinsi que les derniers sépales, qui forment une conronne intérieure au centre de l'ombelle. Bicotôt les sépales se flétrissent et tombent, et les pistils conservant tont leur éclat s'inclinent presqu'à angle droit sur leur articulation. C'est une plante de serre froide qui demande la terre de bruyère et des arrosements fréquents en été. On devra la plucer à six ou sept pieds, pour lui faire former une têle. Le feuillage devra être tenu très-propre au moyen de fréqueuts seringages. (1d.)

Cypripedium barbatum Lindl. (C. Javanicum Bl.). Cuming trouva cette Orchidde sur le mont Ophir, dans le détroit de Malacca: elle est très-voisine des C. venustum et purpuratum. Les feuilles sont oblongues, aiguës, veinées, rétleulées d'un vert plus sombre que le fuud. Fleur grande, dressée, étalée. Segment supérieur dressé, large, arrondi à la base, elilé, à bords réfléchis, fond blanc agréablement linéolé de vert et de pourpre; les deux latéraux, linéatres oblongs, d'un riche violet, mélangé de vert à la base; à l'extérieur, ces teintes se remplacent mutuellement; le bord supérieur porte de petites vermes poilhes. Labelle très-grand, pendant, glabre, d'uo violet pourpré. Gynostème et anthères, d'une bizarrerie qui échappe à toute description. (td.).

Gardenia Devoniana Lindi. On ne pent donner une idée plus complète de la beauté de cette fleur qu'en reproduisant les paroles de M. Lindiey: « Quelque belle que soit la Gardénie de lord Derity, (C. Stanleyana), elle est anssi loin de celle dont il s'agit qu'un comté l'est d'un duché « Elle a été trouvée, par M. J. Whitfield, à Sierra Leone. C'est un arbrissean peu élevé, glabre, à fentiles ouposées, papyracées, oblongues lancéolées, acuminées, oudulées surlenrs bords, fleurs solliaires, terminales, dressées; calice court; inbe corollin grêle, fong de près d'un pled; fimbe évasé, rappelant par sa forme et sa blancheur les fleurs du Litium candidum; étamines sallantes, jaune d'or, pictées au sommet de points pourpres; styte grêle, rentié, bitide, jaune verdâtre. (td.).

Nepenthes Rafflesiana Jack, D'après les Annales de Gand, il n'existerant en Europe que trois individus de ce singulier genre, deux en Angleterre et un en Belgique, dans le jardin de l'Université de Gand. On sait que la particularité la plus remarquable que présente ce végétal est une urne qui se développe à l'extrémité de la nervure moyenne de la feuille, faquelle s'échappe du l'imbe, et se termine par cet étrange appendice. Dans cette nouvelle espèce, l'irme, longue de près d'un pied, est ornée de deux crêtes ciliées, d'un bourrelet pourpre, d'une dent rouge et d'un opercule vert veiné de pourpre. Les flancs et les hords de l'urne sont maculés de gris, de rose, de rouge et de brun sur un fond vert. Le Nepenthes Rafflesiana a été trouvé sur la côte occidentale de Sumatra, par M. Korthals; il ressemble à un tel point au N. maxima, que ce pourrait n'être que deux variétés d'une même espèce. (Ann. de Gand, Janv. 1847.)

Azaleæ mortierianæ, var. Hortenses hybridæ. Après avoireité, dans notre premier numéro, plusieurs Hybrides d'Azalées, dus aux fécondations artificielles de M. Mortier de Gand, et enrichis de variétés nouvelles, par M. Verschaffeit, les Annales de Gand figurent, dans leur numéro de janvier, huit variétés nouvelles de ces beaux Hybrides du coloris le plus vif et ornés de bandelettes qui tranchent sur le fond et divisent le pétale en deux parties. La splendeur de ces briliantes Azalées . d'introduction si récente dans le commerce horticole, mérite que nous en fassions une mention toute particullère, ce sont : 1º Oscar premier, rose pourpre à divisions supérieures d'un jaune brillant, bordé de pourpre foucé; 2º Étendard, fleur d'un pourpre fonce, un lobe incarnat; 3° Rosalie, fleur d'un rose feudre, un lobe blanc un peu jaunâtre, bordé de rose ; 4" Gloire de Verschaffelt, fleur d'un pourpre vif, chaque division Cammée au milieu d'une bandelette rose; 5" Spigelius, rose pâle Cammé de jaune, un lobe entièrement jaune; 6° Rayon du matin, jaune d'or, une division plus pâle; 7º Perle du printemps, rose, avec trois divisions de la corolle jaunes, bordées de rose; 8° Soupir du crépuscule, jaune bordé de rouge brique, une division d'un jaune plus foncé. (1d,)

Ceanotims thyrsiflorus Esci. (C. divaricatus, Hort.). Cette espèce, trèscommune à Saint-Franciscu et Monterey, et vue par Douglas en Californie, est un sous-arbrisseau dont le trone acquiert des proportions énormes; il se charge de thyrses bleuâtres d'une grande légèreté et d'un charmant effet. Ces figurs sont recherchées dans les bouquets, où elles rappellent, par leur disposition, la fleur de nos lilas. On tient les Ceanothus en plein air l'été; l'hiver, on les rentre en orangerie. Toute espèce de soi leur convient; mais ils demandent des arrosements modérés. On les reproduit de boutures, (Id.)

Caragnata linguinta Lindl. (Tillandsia lingulata, Linn.; Caragnata latifolia, Plum.; C. clavata, Plum.; C. Berteroniana, Schulh.; Viscum caryphoyltoides maximum, Sloan.; Devillea speciosa, Bulb.) Le Caragnata, figuré dans les Annales, est une plante herbacée, pseudo-parasite, à feuilles lingulées algués, disposées comme celles de l'Ananas, en rosette allongée, un peu ventrues à la base, remarquable par son épi de lleurs cachées, mais élégantà cause de ses bractées pourpres, striées de rose en bas, sur un fond d'un vert tendre. Ces bractées donnentà l'épi la forme

de la couronne qui surmonte le fruit de l'Ananas; en dedans, cet épi montre des bractées centrales d'un heau janne d'or, et les extérieures out le bout de cette teinte. La fleur, observée par M. Morren, est littéralement confite dans une substance gommeuse qui sejirouve entre les bractées. Le périgone a les divisions externes blanches, ja corolle jaune pâle, et le bour de chaque division d'une couleur plus décidée; le style et les stignates sont d'une conleur foncée presque bjeue. (Id.)

Hibiscus moschewtos L. (Hib. palustris L.) Nous ne mentionnerons cette plante, figurée dans le Botanical Register comme une brillante Malvacée trop négligée par les horticulteurs, que pour confirmer le nom de l'espèce que nous ligurons dans le présent numéro. Stendel a donné à l'Hibiscus roscus l'épithète de palustris pour synonyme; mais la figure d'Edwards, qui signale cette dernière espèce comme absolument identique au moschentos, diffère du roseus, tant par ses feuilles rhomboidales et trilobées que par la coloration rose tendre de sa fieur. Un caractère non molus saillant, et qui justifie cette distinction spécifique, est la forme et la conleur des organes reproducteurs qui sont massés et d'un bianc jaunatre dans l'H. roseus. tandls qu'ils sont làches et jaune d'or dans l'H. palustris. Il est, au reste, assez piquant de voir, à une même époque, réintégrer dans la culture ces deux espèces, tout à fait oubliées. 1711, palustr'is est de la taille du roseus, et fleurit à la même époque. Ce qui semblerait confirmer la confusion des deux espèces, c'est que le Manuel général des plantes cite blen le palustris, mais ne mentionne pas le roseus. Cette omission est fondée sans doute sur la confusion de la synonymie de ces deux espèces. (Bot. Regist., janv. 1847.)

Calanthe curemligoides Wall. Cette nouvelle espèce d'Orchidée, recneillie par M. Griffith à Malacca, qui paraît en être la patrie exclusive, a fleuri en novembre 1845, clez M. Loddiges, L'inforescence est en épi, les fleurs, de consistance céreuse, durent assez longtemps, et sont d'un janne plus vif que celles du G. densifiora. (Id.)

Erythrina Bidwilli. Cette Papillunacée, euvoyée à M. Edwards par M. Bidwill de Stiney, est un hybride de 1'E. herbacea, fécondé par la cristagalli. Les feuilles en sont grandes, rhomboidales, légèrement acuminées, sinuées sur leurs bords; la Beur est intermédialre pour la couleur et l'ampleur entre les deux espèces qui out été croisées; mais elle se rapproche plus par sa couleur de la cristagalli, dont elle affecte la disposition florale. (Id.)

Eriopsis bitoba. Orchidée d'origine Inconnue, décrite, mais nou figurée dans le Bot. Regist. C'est une maxillaridée qui ressemble assez au genre Eria, pour être confondue avec lui avant sa floraison. La fleur forme un épi partant de la base au sommet, et d'une conleur orangé vif très-gale. (td.)





# PLEROMA BENTHAMIANUM (1).

(Plérome de Bentham).

Classe: DÉCANDRIE. Ordre:
MONOGYNE.

Famille naturelle:

#### MÉLASTOMACÉES.

Sous ordre :

MÉLASTOMÉES - OSBECRIÉES.

CARACT. ESSENT. Calice quinquepartite à lobes étroits, acuminés; Corolle à 5 pétales obovales; Étamines 10, adnées aux pétales; Filaments glabres et le plus souvent velus; Anthères allongées, biauriculées à la base; Ovnire subadbérent à la base du calice; Style filiforme; Stigmate punctiforme; Capsule quinqueloculaire.

Arbres ou arbustes de l'Amérique tropicale, plus ou moins velus ou élancés, à bois mou et fragile; rameaux tétragones, à feuilles opposées ou verticillées, très-entières, tri-quinque-nervées; fleurs terminales, en panicules violettes, roses, rouges ou pourpres, quelques-unes incluses avant l'anthèse dans deux bractées convexes et décidues.

Syn. Lasiandra D.C.

Rhewics spec. Rulz. et Pav.

La famille des Mélastomacées, si abondante en végétaux d'ornement chez lesquels l'élégance et le riche velouté du feuillage le disputent à la beauté de la fleur, s'est surpassée en produisant le *Pleroma Benthamianum*. Le bel individu que nous avons fait figurer chez M. Chauvière, et qui se trouve aujourd'hui dans le commerce, est doué d'un éclat qui semble défier l'art du peintre : richesse de coloris, finesse de détails dans la corolle, dont les pétales sont marqués de stries que le pinecau le plus habile est iucapable de reproduire, tels sont les traits principaux de cette belle plante, qui deviendra l'ornement de nos serres.

Les caractères de ce *Pleroma*, qui est cultivé en Angleterre depuis 1842 et y a été introduit du Brésil, où il a pour station les montagnes des Orgues, à trois mille pieds au-dessus du niveau de la mer, sont les suivants : tige simple, droite, ligneuse et de contexture molle, à écoree grise, portant encore les traces des ailes membraneuses qui garnissent les jeunes rameaux; branches opposées, gréles, quadrangulaires, subailées comme la tige principale; rameaux herbacés, ailés dans toute leur longueur; feuilles

<sup>(1)</sup> Ou gree πλήρωμα, accomplissement, nehèvement, perfection.

opposées, à pétioles courts, roses, velus, canaliculés, à limbe ovale obtus, à nervures simples, formant deux ellipses aiguës et concentriques; garnies en dessous d'une pubescence blanchâtre disposée symétriquement le long de nervures inapparentes sur la page supérieure; d'un vert soncé dans les feuilles adultes, et d'un vert tendre dans les jeunes qui sont bordées de cils roses; inflorescence en panicule thyrsoïde composée de huit à dix pédoneules earrés. velus, garnis de poils rouges, et comme striés de vert, formant au sommet de chaque pédoncule secondaire un bouquet de cina à douze fleurs et plus; calice petit, vert, renflé, velu, à cina divisions courtes, aignes et bordées de ronge; corolle de cinq à six centimètres de diamètre, plane, à pétales suborbiculaires, inéquilatéraux, onguieulés, d'un magnifique violet à reflets nourprés, et à onglets blancs : faisceau d'étamines dressé au centre de la fleur : anthères roses d'abord, puis violettes; filets velus; style court, blanc, en erosse; stigmate légèrement renflé.

C'est un arhuste vigoureux, de serre ehaude, qui fleurit très-faeilement, et demande, en automne, une température qui en aceélère la végétation et en mûrisse le bois : ear les fleurs étant terminales, il faut, pour fleurir, que la plante ait aequis tout son développement. Il est important de la préserver de l'humidité pendant tout l'hiver, et de lui donner en été des arrosements abondants. Pendant la belle saison, on peut laisser les *Pleroma* deliors; ils s'aoûteut, se ramifient, et n'en fleurissent que mieux. On les multiplie de boutures.

Cette plante est un Lasiandra et non un Pleroma, à cause de la villosité du filet de ses étamines et de son fruit capsulaire, tandis que les Pleroma ont les filets, en général, glabres, et un fruit baceiforme. Nous avons conservé ce nom pour ne pas compliquer la synonymie horticole; et, en eela, nous avons suivi l'exemple de Paxton, qui a figuré, dans son journal, cette plante sous le nom de Pleroma Kunthianum; nous pensons même que notre Benthamianum n'est autre que le Kunthianum; car il diffère beaucoup d'un individu qui existe dans les serres de M. Cels et qu'on croit être le vrai Benthamianum.





M. O. T. C. M. C. C. C. M. C.

## ONCIDIUM TENELLUM (1).

Oucidie délicates.

Classe: GYNANDRIE. Ordre:

MONANDEIE.

Famille naturelle :

ORCHIDÉES.

Sous ordre :

VANDÉES.

(Orchidacées Lindl.)

CARACT ESSENT. Périanthe étalé; Sépales le plus communément ondulés; les latéraux libres, connés sous le tabelle; Pétales conformes; Labelle très-grand, sans éperon, continu avec le gynostème, diversement lobé, tuberculé ou crèté à la base; Gynostème libre, droit, demi-cylindrique, nilé de chaque côté au sommet; Anthère semi-biloculaire, munie kl'un rostellum court ou bien allongé et rostré; Politicies deux, sillonnées inferieurement; Caudicule plane; Glandule oblongue.

Herbes épiphytes de l'Amérique tropicale, le plus souvent pseudobulbeuses, feuilles coriares, planes, pliées, triquêtres ou cylindriques; hampes paniculées, vaginées, rarement simples, fleurs belles, jaunes, souvent tachetées, plus rarement blanches.

Syn. Epidendrum Jacq.

C'est dans les serres de M. Cels que nous avons fait figurer ce nouvel *Oncidium*, originaire de la Guyane, et envoyé à Paris par M. de Monville, en 1846.

L'Oncidium tenellum n'a pas de pseudobulbes; les feuilles sont cultriformes, renversées, pliées sur leur arête moyenne, étroites à leur point d'insertion, plus larges au sommet, qui se termine brusquement en une pointe obtuse, d'un vert clair, à bord foliaire finement dentieulé; hampe florale longue de douze centimètres, d'un vert mat, garnie d'écailles blanchâtres et searieuses, ee qui donne à tonte cette plante un aspect plutôt grêle que vigoureux; fleurs disposées en panientespicoïde courte et làche; caliceà sépales conformes, équilatéraux, étalés, courts, orbiculaires et spatulés, mucronés au sommet, brièvement onguiculés, d'un blane lavé de rose lilacé, maculés à leur onglet de stries transverses d'un brun rouge; pétales également étalés, courts, étroits, subéqui-

<sup>(1)</sup> Du gree syxistov, dimm. d'Syxo;, saillie, à cause des tubercules que perfele Libelle.

latéraux, presque subulés, rosés, maeulés de même couleur que les sépales; labelle flabelliforme, étalé, étroit à la naissance de son lobe médian, sinué sur ses bords et légèrement acuminé, de même couleur que le reste de la fleur, onglet d'un jaune vif, tacheté-maeulé de brun rougeâtre; gynostème biailé, du même ton que l'onglet du labelle.

(Cette délicate orchidée est très-fleurissante: à la fin de septembre, époque où elle était dans toute sa beauté, nous avons compté jusqu'à dix fleurs sur chaque panieule. Sa coloration varie avec les divers degrés de son accroissement: les tons rose violacé et brillants des fleurs nouvellement épanouies passent graduellement au brun verdâtre. La moucheture de cette fleur et la légèreté de l'ensemble de son inflorescence, lui assurent une place distinguée dans les collections d'orchidées.

Nous n'entrerons dans aucun détail sur les soins particuliers à donner à cet *Oncidium*; on pourra, à cet égard, consulter la monographic que nous publicrons ultérieurement sur la culture des orchidées.







BREEL TYPE, PY

2 - I trade Polance

## PYRETHRUM INDICUM VAR. NOVÆ (1).

(Chrysanthème des, Indes, var. nouvelles).

Classe:

Ordre:

SYNGÉNÉSIE.

POLYGAMIE SUPERFLUE.

Famille naturelle :

# COMPOSÉES.

Tribu:

SÉNÉCIONIDÉES - ANTUÉMIDÉES.

(Corymbiferes L. Juss., Synanthérées D. C.)

CARACT. ESEXY. Capitule multiflore, hétérogame; fleurs du rayon unisériées, femelles, très-rarement nulles, celles du disque, hermaphrodites; lavolucre campanulé, à écailles imbriquées, scarieuses sur leurs bords; Réceptacle convexe, nu ou plane, quelquefois paléolé; Corolles du rayon, ligulées, du disque, tubuleuses, à tube le plus souvent obcomprimé, biailé, plus rarement cylindrique, limbe quinquedenté; Anthères écaudées; Stigmates du disque exappendiculés; Akènes sans alles, anguleuses; Aigrette coroniforme.

Herbes presque toujours vivaces, plus rarement des arbustes, quelquefois annuelles, répandues dans toutes les régions de l'ancien conlinent, plus nombreuses en Europe, à feuilles alternes, dentées ou diversement lobées; capitules solitaires ou en corymbe, disque jaune, très rarement blanchatre, ruyon tlane, plus souvent jaune.

Syn. Gymnocline, Cassini. Chrysanthemi sp. L.

Matricarie sp. Lank.

Le g. Pyrèthre est divisé en six sous-genres :

- 4º Leucoglossum, D. C.; Type P. maritimum.
- 2º Gymnocline, D. C.; type P. macrophyllum.
- 3º Xanthoglossum, D. C. (syn. Colcostephus Cass.); type P. densum
- 4º Tridactylinum, D. C.; lype P. Kirilowii.
- 5º Dendranthemum, D. C.; Type Chrysanthemum indicum. C'est à cette divisionèqu'appartiennent nos Chrysanthèmes.
- 6º Balsamita, D. C.; type P. Balsamita.

Notre visite d'automne à la belle collection de Chrysanthèmes de M. Pélé nous a déterminés à choisir, parmi les plus beaux gains, deux fleurs réellement hors ligne, et qui seront très-goûtées des amateurs. Ces deux variétés nonvelles, auxquelles nous ajoutons la description de plusieurs gains nouveaux et également méritants,

<sup>(1)</sup> Du gree πύρεθρον formé du radical πύρ feu, à cause de la saveur êcre des végétant de ce genre.

ont été obtemis par M. Lebois, un des amateurs les plus heureux dans les semis de Chrysanthèmes.

N° 1. Silène. Fleur de douze centimètres de diamètre, trèspleine, globuleuse au centre; pétales planes et s'imbriquant du centre à la circonférence; pétales externes tubulés; fond de la fleur blane de crême; fleurons extérieurs roses, et formant autour du centre un disque qui tranche sur le fond.

N° 2. Étoile polaire. Fleur d'environ quinze centimètres, trèspleine, d'un beau jaune soufre, présentant pour caractère particulier, ce qui donne à cette plante un facies tout spécial, de longs pétales décrivant des conrbes concentriques autour d'un axe commun.

#### GAINS DE 1846.

Vulcain. Fleurs nombreuses, de quinze à dix-huit centimètres de diamètre, d'une régularité parfaite; pétales planes et renversés, cramoisi velouté, pétales de la circonférence plus pâles, quoique de même tou; cœur inapparent.

Proscrpine. Fleurs de douze contimètres, planes, très-doubles, amaranthe teinté d'orangé; pétales planes, légèrement ronlés au centre; plante très-florifère et d'un coloris distingué.

Follette, Plante très-florifère: fleurs d'environ quinze centimètres de diamètre; pétales extérieurs semi-tubulés; les intérieurs plus longs et plus grêles; disposition infundibuliforme qui s'efface avec les progrès de l'épanouissement; cœur très-plein, pétales réfléchis, d'une couleur jaune très-pâle passant au blane pur.

Nini-Pompon. Fleurs de donze ceutimètres, d'un rose vineux pâle; pétales à demi-repliés sur eux-mêmes, de manière à laisser voir le dessous des pétales, qui est plus pâle, et paraît en linéoler le bord de blanc.

#### GAINS DE 4847.

Junon. Fleurs de douze centimètres de diamètre, forme d'anémone, pétales planes et renversés, cœur très-bombé, chamois légèrement lavé de carmin, au centre, passant au carmin plus foncé.

Pierrette. Fleurs bien faites, de huit centimètres, à pédoncules

courts; pétales planes, formant au centre un entounoir, ce qui donne à cette fleur une forme de pompou à c<mark>eur jaune verd</mark>âtre; blanc de crême en dessus, les pétales extérieurs légèrement rosés.

La Camargo. Fleurs grandes, à cœur jaune, pétales très-planes, blanes à la base et striés de bandes d'un violet foncé.

La Calchasse. Inflorescence en groupe dense : fleur de quinze centimètres de diamètre, à pétales ligulés, amaranthe violacé à pointes blanches, par suite de la coloration des pétales inférieurs qui sont plus pâles en dessous.

Emilio Tessier. Fleurs moyennes, cœur rentré, formant au centre un pompon rouge autour duquel se dressent en cutonnoir des pétales planes d'un jaune buffle lavé de brique; pétales extérieurs brique, quelques fleurs d'un jaune plus uniforme de ton.

Henrietta Modesta. Fleurs blanches et d'une belle forme, extrémité et dessous des pétales violacés.

Comme nous n'aurons pas souvent, sans doute, occasion de revenir sur ce beau genre, dont la variété est si prodigieuse qu'on ne sait que figurer et décrire, nous joignons à ces descriptions une note de culture dont toutes les données ont été épurées au creuset de l'expérience.

Les Chrysauthèmes ne sont pas délicats, ils s'accommodent de presque tous les terrains, à l'exception des localités humides qui leur sont contraires. Leur rusticité leur permet de supporter nos hivers les plus rigoureux, cependant il est prudent de les couvrir d'un peu de litière et de fenilles, pour les garantir des transitions brusques de température qui ont lieu dans les faux dégels. Certaines variétés sont cependant délicates; ce sont celles qui no produisent pas de rejetons. Lorsqu'on en possède de cette nature, il faut, à l'antomne, les mettre en pot et les rentrer en serre tempérée ou sous châssis pendant l'hiver, afin de les maintenir en état de végètation, après avoir rabattu à douze on quinze centimètres les tiges qui ont produit des fleurs. Il se développe alors sur ces tiges des hourgeons qui servent à leur multiplication, soit par boutures, soit par éclats ; sans cette précaution, elles courraient risque de pèrir dans le cours de l'hiver.

C'est vers le 1er avril qu'on met en pleine terre ceux qui ne se reproduisent pas par œilletons et n'ont poussé que sur la vieille souche; il faut les rechausser pour faire enraciner les bourgeons, dont on fait plus tard des boutures qui reprennent facilement à l'ombre. Quant à l'époque générale de lenr plantation, c'est le 1er mai. On sépare les œilletons, qu'on plante isolément à la distance de trois pieds, afin d'éviter l'étiolement. La place qui leur convient le mieux dans la culture ornementale est dans les massifs ou les plates-bandes; et si l'on veut éviter qu'ils occupent, pendant tout l'été, une place si bien remplie par d'autrès fleurs, on en forme une planche.

Au 1er juin, on les pince à quinze ou vingt centimètres du sol, pour les faire ramifier. Ce procédé est le seul qui convienne pour obtenir des touffes basses et gracieuses.

Vers la fin d'août, on les enlève pour les mettre en place dans les parterres; et si l'on désire les faire servir à la décoration des appartements ou des serres, on les met dans des pots de vingt à vingt-einq centimètres de diamètre, suivant leur force.

Les amateurs qui veulent avoir de petites plantes moins volumineuses doivent faire, du 1er au 15 juin, des boutures sous eloches ou sous châssis à l'ombre. Quand elles sont reprises, on les repique en pleine terre, à la distance de quarante à cinquante centimètres. A la fin d'août, on les met dans des pots de douze à quinze centimètres, ce qui permet de multiplier le nombre des variétés sans qu'il y ait encombrement. Comme ces Chrysauthèmes n'occupent pas beaucoup de place, on en peut mettre deux ou trois variétés dans un même pot.

Les Chrysanthèmes se multiplient encore par marcottes au mois d'août, soit en pleine terre, soit en pots. On les sèvre quand ils sont près de fleurir; et si l'on veut avoir de petites plantes de quinze à dix-huit pouces de hauteur, à la fin d'août, on conpe l'extrémité des rameaux qu'on bouture sous cloches; par ce moyen, on obtient des plantes basses et qui fleurissent très-bien.





JUSTICIA MACDONELLIAE.

# JUSTICIA MACDONELLIÆ (4).

(Carmantine de Macdonell).

Classe:

Ordre:

MONOGYNIE.

DIANDRIE.

Famille naturelle :

#### ACANTHACÉES.

Tribu:

ECUNATACANTUÉES — ACANTHÉES.

(Acanthes, L. Juss.)

CABACT. ESSENT. Calice quinquepartile, égal; Corolle hypogyne, infundibuliforme, lu labiée, lube allongé; lèvre supérieure étroile, réfléchie; lèvre inférieure trifide; Élamines deux, Insérées à la gorge de la corolle; Anlières exsertes, biloculaires; Ovaire biloculaire; Slyle simple; Sligmate bifide; Capsule onguiculée, cuspidée, biloculaire, disperme par avorlement.

Arbustes de l'Asie tropicalo à feuilles opposées; inflorescence en épi terminal; bractées herbacées, larges, décidues; fleurs opposées, solitaires, à bractéoles petites, subulées.

Syn. Adhatoda Tourn.

Le beau genre Justicia, qui compte un grand nombre d'espèces ornementales dont aucune ne peut être l'objet du dédain de l'horticulteur, vient de s'enrichir d'une nouvelle espèce aussi éclatante par sa couleur que somptueuse par l'ampleur de son épi floral; c'est un arbuste ligneux d'environ 1 mètre 40, à tige violatre, quadrangulaire, à côtes un peu saillantes et portant de petits appendices ailés, verdâtre et glauque dans les jenne rameaux; les entre-nœuls sont courts et renflés un poiut d'insertion, l'impression laissée par les feuilles persiste longtemps encore après leur chute; feuilles opposées, à pétiole plano-convexe, longues d'environ 25 à 50 cent., larges de 20, en cœur trèsallongé, un peu cloquées, légèrement décurrentes au point d'insertion du limbe avec lo pétiole, lisses, luisantes, entières; nervures primaires et secondaires très-saillantes; nervures du dessous, saillantes et rougeâtres; inflorescence en épi terminal,

Co genre a élé dédié à James Justice, bolomiste anglais du XVIII atécle, que Linné appréciail beaucoup; il est auleur du British gardener's director.

Le terrain ayant été bien retourné, mis en sillous pendant l'hiver et nivelé à la fin de mars ou au commencement d'avril, lorsqu'on le trouvera assez ressuyé, on lui donnera encore un léger labour avant de commencer la plantation. Il faut d'abord marquer la distauce qui devra être d'un mètre soixante centimètres (six pieds anglais) de ligue en ligne d'un côté, et de un mètre quarante-ciuq centimètres de l'autre.

Une petite quantité de terre grasse et légère bien mêlée, à l'endroit où l'on a l'intention de placer les plantes, les fera reprendre mieux et en beaucoup moins de temps; et si le terrain était maigre, un peu de fumier consommé au dessous des pieds, leur ferait aussi le plus grand bien.

Le moment le plus favorable pour la plantation est la dernière semaine de mai ou la première de juin (1). Choisissez des plantes courtes, saines et d'une eroissanee vigoureuse. Rejetez celles qui sont restées trop longtemps dans leurs pots, dont les pointes sont rabougries et les pieds devenus durs. Si vous ne pouviez avoir d'autres plantes que ces dernières, vous gagneriez du temps à les changer de pots et à leur donner pendant quelques jours une chaleur un peu élevée. Je dois recommander aussi de rempoter immédiatement toutes les plantes au fur et à mesure qu'on les reçoit des hortieulteurs marchands (2); de les mettre ensuite sur une couche froide à l'abri des limaces; de les laisser pousser doucement en leur donnant tout l'air possible,

<sup>(4)</sup> Il existe en France un grand abus parmi les amateurs : un grand nombro (œux du midi principalement) font leurs plantations dans les premiers jours d'avril; ils aiment, disent-ils, à jouir longtemps et surtout à joulr vito. Leurs plantes fleurissent en juin et juillet, au moment des grandes chaleurs, les fleurs sont brûjées par le soleil avant d'être ouvertes. Quand arrive l'automne, époque où le Dahlia se montre dans toute sa beauté, les pieds sont épuisés; de toute l'année, enfin, ils n'ont rien vu de beau, et ils appellent cela jouirt.

<sup>(3)</sup> Lorsque des amateurs reçoivent des variétés nouvelles et que ces plantes sont restées lougtemps en caisses privées d'air, qu'ils se gardent bien de les mettre aussitôt en plein air et à l'humidité, les blessures qu'elles pourraient avoir reçues pendant lo voyage s'aggraveraient ; il faut les placer dans une serre ou sous un châssis fermé pendant quatre ou cinq jours, ne pas craindre de leur donner une chaleur un peu élevée et avoir soin de les abriter du soleil.

lorsque le temps le permet, de manière que les tiges restent courtes, d'un vert foncé, les feuilles rapprochées, qu'elles aient enfin toute l'apparence d'une bonne santé. Par des moyens si simples, il est facile de préparer les bases d'un succès futur, auquel on ne pourrait jamais prétendre avec de mauvaises plantes.

Il faut, en plantant, donner à vos Dahlias un bon tuteur, les attacher avec une bonne ligature, en ayant soin de ne pas les serrer pour les empécher de grossir. Mettez ensuite à angle droit deux petits tuteurs qui garantiront vos plantes et les tiendront fermes par lo plus mauvais temps. Ajoutez de grands tuteurs au fur et à mesure qu'elles avanceront, et assurez bien les branches de côté.

On néglige souvent ces précautions parce qu'on yeut attacher toutes les branches en une seule fois, un grand vent inattendu pourrait eependant détruire la moitié des branches de chaquo plante.

Je dois surtout insister, près des personnes qui désirent obtenir de grandes fleurs, sur l'importance qu'il faut mettre à attacher les branches en les élargissant (1), et non pas en les réunissant en une botto comme une gerbe de blé; il est aussi indispensable que le soleil et l'air circuleut dans l'intérieur qu'autour de la plante.

<sup>(4)</sup> En France, beaucoup de personnes négligent ces précautions, cependant indispensables. Quelques-unes vont même plus loin, elles laissent teurs Dabhas sur une seule tige, en coupant toutes les branches de côté, de manière que lors de la floraison, leurs plantes alteignent 2 à 3 mètres de haut et font l'effet de perches à houblon. D'autres, voulant trop multiplier les variétés nouvelles, les coupent continuellement pendant les deux premiers mois de leur plantation; il en résulte que teurs plantes restant sur une ou deux tiges, ne donnent que peu de fleurs et sont d'un aspect désagréable. Pour avoir les Dabhias dans toute leur beauté, il faut laisser aux jeunes plantes toutes leurs branches. Ce n'est que lorsqu'elles ont acquis une certaine force (du 45 juillet au 4º notit) qu'il faut leur êter toutes les branches secondaires inutiles.

# EXPOSITION DU CERCLE GÉNÉRAL D'HORTICULTURE.

Le mois do mars est, sans contredit, l'époque de l'année la plus favorable aux expositions horticoles : car c'est alors que les genres les plus recherchés des amateurs brillent de tout leur éclat. A peine affranchis des rigneurs de l'hiver, attristés pendant si longtemps par la nudité de nos jardins, nous demandons à nos serres de nous livrer les trésors qu'elles recèlent et dont elles sont si riches et si sières. Il faudrait ne pas aimer les sleurs pour voir sans admiration ces brillants Camellias aux feuilles vernissées et aux fleurs de eire; ces Rhododendrums dressant avec orgueil leur énorme panache d'une contexture si délicate, au-dessus de leur feuillage ferme et dense; ces Azalea indica aux corolles largement épanouies, ces Erieas, ces Epacris, ces Jacinthes. enfin tous les plus coquets enfants de Fiore, bien dignes par leur beauté d'ouvrir les portes du printemps. Il serait en effet difficile de voir un tableau plus ravissant que celui qu'offraient les gradins de la galerie du Luxembourg, disposés avec un art savant qui fait l'éloge de ceux qui ont présidé à cet arrangement; aussi pas une critique n'est venue troubler la pureté de la joie de cette fête florale, c'était un accord de témoignages d'approbation dont les horticulteurs parisiens ont dû être bien doucement flattés.

Notre mission étant de rendre un compte impartial de nos impressions, saus y mêler aucune question étrangère ni même proclamer le nom des vainqueurs de cette lutte paeifique, nous nous bornerous à faire connaître à nos lecteurs les plantes les plus méritantes qui ont frappé nos regards.

Les Camellias étant en majorité, c'est par eux que nous commencerons: nous avons dû en signaler un grand nombre; car il est difficile de rejeter absolument une seule variété de ce genre toujours gracieux. Ceux qui ont le plus particulièrement appelé notre attention sont les suivants:

Camellia montironi, fleur de forme parfaite, du volume d'une belle rose cent fevilles, à pétales d'un blane rosé quelquefois striés de rose; C. carnosa, également pur de forme et d'un rose tendre et frais du ton le plus délicat; C. cruciata, panaché à fond blane, dont le type portait une panachure erucialo qui lui valut son nom; il a perdu cette régularité ot varie dans la disposition de ses panachures; mais il n'en était pas moins une des plus splendides fleurs de l'exposition; on y rapporte le Bergama, qui lui ressemblo d'une manière frappante ; C. Alexina à fleur grande, d'un blane rosé, piquetée, striée de rose vif et d'une belle forme, seurissant pour la première sois en France; C. commensa, rose réticulé dont les pétales oxtérieurs sont plus foncés et les pétales intérieurs striés de blanc; C. princesse Bacciochi, fleur moyenne d'uno régularité parfaite qui rappelle l'incarnata, et est do couleur rose carminé vif : C, rei e des fleurs, infundibuliforme d'un beau rouge; C. Benneyi, d'un beau rose avec une bande blanche sur le centre du pétale; C, sulcata, beau camellia blane, pur de couleur et de forme. avant une bando jaunâtre au milieu de chaque pétale; C. Tornielli, fleur rose en coupo très régulière, plante nouvelle d'une belle facture; C. Georges Washington, fleur d'un blanc pur ayant la forme parfaite d'une rose cent feuilles; C. paralida, rose preniforme dont les pétales du centre sont panachés; C. prince Albert, rose strié, assez joli de forme; C. comtesse Zamoiloff, fleur d'une belle coupe et d'un rose tendre ; C. Robertsonii, grande et belle fleur d'un rouge vif; C. Pluton, belle variété qui mériterait d'être plus connue ; fleur grande, bien faite, rouge à bandes blanches; C. queen Victoria également rouge linéolé de blane; c'est une excellente plante qui a été rejetée d'abord et à laquelle on est revenu avec raison, ear c'est une bonne variété, très-fleurissante.

Nous ayons vu, par l'effet d'accidents dont nous ne pouvons assigner la cause, certains Camellias et surtout des *imbricata* teints d'ardoisé vif et franc qui contredisent la créatiou de Camellias bleus par les horticulteurs lyonnais comme des vaniétés

constantes. Il est certaines nuances interdites à des genres dont le système de coloration est renfermé dans d'étroites limites de l'échelle chromatique, et les Camellias sont dans ce eas; ils se teignent d'ardoisé sans pour cela être bleus, et cette nuance n'a rien de fixe. Nous avons encore vu un C. philadelphica affecter cette nuance ardoisée et cuivrée sans pour cela rien constituer de durable. Ne demandons pas aux végétaux ce qu'ils ne peuvent nous donner, et contentons-nous de jouir de leurs beautés naturelles sans prétendre y trouver des qualités chimériques. Nous avons remarqué avec plaisir qu'on commence à ne plus tenir si rigoureusement aux imbricata, et qu'on recherche les helles et larges fleurs dout les types se trouvent dans Monarch et Pirzio que nous avons fait figurer, et qui ne peuvent manquer de trouver des amateurs; on peut dire, cependant, que parmi les preniformes il y a bien certaines plantes d'un minec mérite. nous citerons pour exemple le C. villageoise ou Agenorea qui n'est pas digne de la réputation dout il a joui.

Les merveilles de cette exposition étaient quatre Camellias aussi forts que des orangers, qui attiraient tons les regards par le luxe de leur floraison et leur grand développement.

Après les Camellias viennent, dans l'ordre de leur importance ornementale, les Rhododeudrums, qui se pressaient, beaux et nombreux, sur tous les gradins; les variétés qui nous ont paru les plus méritantes sont : Rh. pardoloton, violet piqueté de pourpre à fleur largement ouverte; Rh. coronarium, rose vif violacé tiqueté de pourpre; Rh. arboreum roseum, qui ne diffère de l'arboreum que par la couleur rose à sa corolle; il fleurit pour la première fois; Rh. rubricaulis, à fleur d'un blane rosé; Rh. companulatum prinoeps, d'un beau blane lavé de rose; Rh. Juliette Porcher, gain français obtenu par M. Van Acker d'Orléans; il est du plus beau rose et d'une forme parfaite; Rh. Harringtonii, d'un blane pur; Rh. virgo, hybride do l'arboreum, fleur délicate, blane lavé de violet. Tous ces élégants arbustes se recommandaient non-seulement par leur beauté, mais encore par leur vigueur et leur belle forme. Nous avons également

remarqué des hybrides de Rhododendrum arboreum, d'un riche coloris et jusqu'à ce moment sans nom.

Les Azaleas, ces brillants rivaux des Rhododendrums, contribuaient avec non moins de distinction à l'embellissement de l'exposition; les variétés les plus remarquables étaient; A. prince Albert, fleur grande, rouge pouceau ponetué de carmin pourpre : A. prestantissima, rose à macule violacée pourpre ; A. refulgens, d'un cocciné brillant ; A. baron de Pronay, violet riche à reflets bleus, macule pourpre; A. barbata, fleur très-grande, largement épanouie, d'un violet tendre; A. dilatata, fleur de belle forme et de grandeur moyenne, d'un rose pur; A. magnifica plena, fleur bien faite, d'un beau violet; A. rosea punctata, très-belle plante, d'une bonne forme; A. Murrayana, rose violacé; A. duc de Brabant, carné vif d'une teinte délicate : A. Standishii, rose tendre; A. picturata, fleur blanche striée accidentellement mais toujours d'un bel effet; A. alha striata. même système de coloration, plus constante dans son mode de panachure; A. Egertoni, variété nouvelle d'un rose cuivré; A. caquisita; cette charmante variété, quoiquo déjà ancienne, est une des plus gracieuses du genre et elle mérite sans flatterie le nom dont on l'a décoré; A. Cupida, rose pur; A. cupræa splendens, une des plus brillantes variétés nouvelles, cocciné cuivré; A. rosea elegans, plante ornementale fort distinguée et très-florifère; A. optima, poneeau ponetné de carmin.

A ces brillantes variétés d'A. indica, étaient associées des variétés de pleine terre, dont la floraison était en général grêle et chétive parce que ces plantes ne peuvent être impunément forcées sans perdre leur éclat.

Deux collections d'Ericas, remarquables par la variété infinie de leurs formes et de leur coloris, concouraient à rehausser l'éclat de cette fête florale; on ne remarquait parmi elles aueuno plante nouvelle, mais on admirait leur vigueur et leur brillante santé, preuve irréeusable du talent des horticulteurs qui les ont exposées. Parmi ces Ericas se cachaient timidement leurs sœurs les Epacris, non moins gracieuses et injustement dédaignées.

Une eollection d'Amaryllis, produit de l'hybridation de l'equestris et de la Cinnamomea, attirait les regards par l'éclat de ses eouleurs plutôt que par sa variété; c'est la première fois qu'on voit dans les cultures françaises des plantes si vigourcuses; et bien quelles n'approchent pas des Amaryllis gigantesques des Belges, on ne peut refuser un tribut d'éloges à l'horticulteur qui leur a si patiemment donné ses soins. Il est à regretter qu'il n'ait pas fait intervenir dans ses hybridations des Amaryllis à fond blanc, ce qui donnerait à sa collection une variété qui lui manque.

Deux collections de Jaeinthes de Hollande, belles, parfirmées et variées de conleur, attivaient les regards des nombreux visiteurs de l'exposition. Les Roses étaient arrivées au terme de leur floraison grâce à la direction savante et attentive des horticulteurs qui se livrent à la culture de ce beau genre; pourtant on doit dire qu'elles perdaient de leurs avantages à côté des orgueilleux Camellias et des pompeux Rhododendrums.

L'éclat de ees fleurs brillantes concentrait toute l'attention des amateurs, ce qui a nui à des collections de plantes très-variées, mais dont l'œil attentif doit étudier les formes plus modestes ; on remarquait cependant un pied très-vigoureux de Porphyrocoma lanceolata, donc les braetées rouges l'emportent en éclat sur le coloris de la fleur ; et du milieu des roses s'élançait la panieule étoffée du Statice macrophylla, le géant du genre.

Au nombre des rares plantes d'introduction récente se trouvait une Spirée à feuilles de prunier, dont les ficurs blanches, pleines comme des roses pompon en miniature, promettent à nos jardins un ornement de plus.

De modestes groupes de conifères n'ayant à étaler ni un feuillage ample et coquet, ni des fleurs élégantes, n'attiraient que quelques amateurs capables d'apprécier le mérite de plusieurs nouvelles espèces destinées à être un jour peut être l'orgneil de nos forêts; ee sont les Pinus Lambertiana, macrocarpa, Sabiniana, ponderosa, l'Abies Douglasii, dont nous a dotés la Californie; le Cryptomeria Japonica, qui résistera saus donte à nos hivers puis qu'il a passé en pleine terre, an Jardiu du Roi, toute la

saison rigourcuse. Parmi les nouveautés du même ordre, mais qui exigent une température plus élevée, nous citerons les Pinus Montezuma et Ayacahvite; nous avons remarqué avec plaisir de vigoureux individus de Dacrydium cupressinum et elatura, de Dammara australis et de Phyllocladus trachymenoides.

Ici s'arrête notre pérégrination floriculturale: nous avons dû admirer encore le bel état de conservation de fruits à conteau dont quelques-uns étaient d'un volume remarquable, ainsi que des patates aussi saines qu'à l'automne, et près des quelles se trouvait une corbeille de pommes de terres provenant d'une eulture automnale qui a donné des tubercules sains et volumineux; toutefois nous devons dire que les résultats ne sont pas partout les mêmes; aussi nous proposons-nous de vérifier ce fait par des expériences personnelles. Il nous reste à exprimer le regret de n'avoir vu à eette exposition, si complète et si brillante, aneun légume de primeur.

Nous n'avons rien vn parmi les instruments et appareils de jardinage qui méritât une mention particulière; ils sont fabriqués avec élégance et solidité; mais ils n'offrent rien de neuf. Ce qui nous a le plus frappé, c'est la belle collection de poteries de Billom (Puy-de-Dôme), ce qui annonce un progrès véritable dans l'art Céramique.

Cette exposition, à laquelle s'associait une bonne œuvre faite avec délicatesse, et à laquelle tous les horticulteurs ont concourn, a été remarquable par le nombre, le choix et la vigueur des sujets exposés, ce qui montre que l'horticulture française grandit et progresse chaque jour, et ne comptera bientôt plus de rivaux.



#### DE LA DISPOSITION D'UNE SERRE A MULTIPLICATION.

DU CHAUFFAGE ET DU BOUTURAGE DES PLANTES.

(Suite.)

La tannée scule convient encore en en mettant une épaisseur d'un mètre; la chaleur en est douce et dure longtemps; mais nous avons remarqué qu'elle se tasse et devient compacte, qu'alors la calorique se concentre dans un seul point et ne s'irradie plus. On prévient cet inconvénient en la remaniant souvent, comme nous l'avons dit précédemment.

Une des conditions les plus importantes dans l'emploi de la tannée est de la bien faire ressuyer avant de l'employer; car si elle était trop humide, il s'y développerait des champignons; et quand même elle ne serait pas envahie par ces dangerenx parasites, l'humidité ne laisserait pas que de nuire aux boutures.

Nous sommes done portés, par expérience, à conseiller à tous les horticulteurs d'employer de préférence à tous les autres systèmes, le chauffage à l'eau, pour les serres à multiplication. Il en coûte, il est vrai, un pen plus pour sou établissement; mais ces preniers frais sont largement compensés par l'économie de combustible, la continuité et la régularité de la chaleur, et, ce qui est plus précieux encore, par l'économie de temps.

Les jennes horticulteurs que l'exiguïté de leurs ressources pécuniaires empêche de faire construire des thermosiphons, remplaceut cet appareil par des poêles en brique dont ils font passer les tuyaux de tôle ou de grès sous le plancher de la bâche. Les résultats sont les mêmes qu'avec les tuyaux d'eau chaude, surtout quand on concentre dans l'intérieur de la bâche le calorique qui rayonne de ces conduits, incessamment parcourus par une fumée brûlante. Ce système de construction est bien moins dispendieux, ce qui ne laisse pas d'être important; mais combien cet avantage n'est-il pas balancé par les soins qui accompagnent ce mode de construction; les tuyaux se percent par suite d'usure, se gereent ou se fendent, la finnée envahit la terre et compromet la santé des végétaux qu'elle renferme; il arrive quelquefois même des accidents plus graves, aussi ces constructions ne sontelles que temporaires; dès que ceux qui les out adoptées peuvent s'en passer, ils s'empressent de le faire, et les remplacent par des appareils de cuivre ou de fonte.

Après avoirépuisé la série des raisons qui porteur à préférer le thermosiphon à tous les autres moyens de chauffage, nous allons nous occuper d'exposer les principes généraux du bouturage des plantes; nous disons les principes généraux, parce que le sujet est si vaste et si complexe, qu'il est impossible de déterminer ni le mois, ni l'époque qui convient à chaque espèce de végétal. Ge travail pent se faire dans toutes les saisons de l'année, depuis le mois d'octobre jusqu'en mai, pour les multiplications au thermosiphon, et depuis mai jusqu'en octobre pour celles qui se fout sur de vicilles couches ou à froid.

Nous commencerons par la multiplication d'hiver, c'est-à-dire d'octobre; car avec une chaleur douce, cette époque est très-favorable au houturage; depuis la mi-novembre jusqu'an 15 janvier le succès est moins assuré. C'est dans cette saison qu'ou fait les boutures de bois dur qui sont longues à s'enraciner et ne sont pas sujettes à fondre. Mais l'époque, sans contredit la plus favorable, est à commencer du 25 janvier jusqu'en mai, si l'on a cu soin de préparer ses plantes. Cette opération consiste à rentrer dans la serre à boutures, on toute autre dont la chaleur est semblable, les plantes qu'on veut multiplier. Les jeunes rameaux qui doivent leur développement à l'emploi de ce procédé sont préférables à ceux pris dans une serre froide; car il pourrait souvent arriver de faire des boutures de plantes coupées dans la serre froide, lesquelles périraient quelques jours après, tandis que les mêmes variétés prises dans la serre chaude et multipliées dans des circonstances absolument semblables, ont parfaitement réussi; nons ne donnous néanmoins pas ce système comme applicable à tous les cas; car il y a beaucoup de plantes qui reprennent parfaitement sans cette précantion; mais en

général, toutes les houtures herbacées, toutes celles qui ont des dispositions à reprendre vîte sont les meilleures; il faut faire aoûter celles qui sont d'une reprise longue; et n'attendre que peu de succès des branches ou boutures qui sont trop endureies.

Nous ne nous étendrons pas sur la manière d'opérer; ear ce n'est pas dans l'opération matérielle que consiste le talent du multiplicateur, mais dans le choix des boutures, dans leur position sur des couches à divers degrés de température, enfin dans les soins journaliers qui leur sont donnés suivant leurs exigences individuelles.

Il est de fait aequis qu'une branche ou une feuille fichée en terre doit reprendre; mais la manière de la séparer de la mère exige certaines précautions et une manière uniforme de proeéder: elle doit toujours être faite aux articulations des feuilles, et être coupée en bizeau plutôt qu'horizontalement; cependant, quand le bois est dur et résistant, il n'est plus nécessaire de la couper aux articulations.

Les boutures à une feuille offrent non-sculement l'avantage de multiplier numériquement les individus, mais on peut même affirmer que pour tous les végétaux qui peuvent se prêter à ce mode de bouturage, la réussite est plus assurée : les plantes qui en résultent sont plus jolies de forme et d'une plus bello venue, parce que la tige que l'œil émet n'a pas été fatiguée sous le verre ou sous la cloche et se développe avec une vigueur et une liberté plus grandes. Si, en parlant des boutures de feuilles, nous disons l'œil, e'est que nous entendons par là, une bonture pourvue de son œil. Dans les plantes dont les feuilles sont opposées, on parta e le bois en deux parties égales, de telle sorte que l'œil est conservé en même temps que la feuilie, et on laisse un talon de 2 à 4 millimètres pour la fixer en terre. On ne doit pas même craindre d'enfoncer la bouture en terre de manière à couvrir l'œil. Ce procédé peut être employé avec avantage pour les plantes rares ou pour celles qui poussent peu de branches.

On doit procéder de même pour les plantes dont les feuilles

sont alternes, seulement on ne fend pas le bois : toutefois, quand il est trop gros, on en enlève une partie et ce moyen réussit toujours.

On pent également faire des boutnres de feuilles sans bourgeou, avec le pétiole seulement; ces feuilles peuvent aussi être divisées en plusieurs parties, et ce mode de multiplication est applicable surtout aux plantes qui ont des racines bulbenses ou tubéreuses, telles que les Gesnerias, les Gloxinias, les Achimenes, etc. Mais beaucoup de plantes ligneuses bouturées de cette manière n'émettent pas de tiges.

Nous n'eu dirons pas davantage sur ce système de multiplication, qui pent intéresser la physiologie végétale, mais ne pentêtre sérieusement adopté en horticulture, excepté dans des cas tout exceptionnels.

(A continuer.)

#### JUSTICIA SPLENDENS.

Ce Justicia, regardé comme une espèce nouvelle, paraît être sculement une variété du relutina; ou y reconnaît pour caractères différentiels, trop fugaces néanmoins pour constituer une espèce : une fleur plus ample, plus vigoureuse et plus chandement colorée, une végétation plus rapide, une tige moins velue, plus violette, à articulations plus renflées, et des feuilles moins allongées, plus lurges, glabres, à limbe moins décurrent, ce qui dégage le pétiole. Cette variété est arrivée de Bruxelles il y a environ un an : les graines étaient venues de l'Amérique du sud sans autre désignation que spocios du Brésil.

## GLOXINIA VARIABILIS.

M. Morel a recu du Brésil en 1846, par son collecteur M. Pinel. et venant de la région du Moro queimado, trois variétés d'une même espèce de Gloxinia, différant très peu du macrophylla variegata et qu'il a appelée variabilis à cause des différences que présentent les fleurs dans leurs accidents de coloration. Nous prendrous pour type la plante qui nous a paru réunir l'ensemble de caractères le plus complet : tige rougeatre, feuilles à pétioles courts, épais, arrondis, rougeâtres, pubescents; limbe de la feuille, long de 12 à 15 cent., obcordé; page supérieure tapissée d'une pubeseence courte et qui lui donne un aspect velouté; nervures et nervules larges, blanches et villeuses; crénelures rougeatres sur leurs bords, velues comme le reste de la feuille; page inférieure violacée dans tous les espaces intranervulaires; fleurs nombreuses, portées sur un pédoncule long d'environ 15 cent.; longueur de la fleur, 6 à 8 cent.; calice réfléchi, teint de brun roux, velu; extéricur du tube corollé en gibbeux, d'un violet tendre, plus pâle à sa partie inférieure et blane au point d'insertion avec le calice, velu, à limbe étalé, d'un violet plus vif; bord de chaque division, qui est légèrement renversée, plus foncé et tirant sur le pourpre ; division inférieure du même tou que le bord des divisions supérieures; une strie blanche commencant à l'entrée de la gorge de la corolle et s'étendant jusqu'au fond du tube, où elle se maeule et ponetue de violet; ovaire rouge et velu.

Gloxinia variabilis, var. maxima. Cette variété diffère de la précédente par plus de vigueur, des fleurs plus chandement colorées et des macules plus nombreuses.

Gloxinia variabilis, var. minima, plante moins forte, fleur plus allongée, plus petite dans toutes ses dimensions, d'un violet de campanule plus prononcé à l'intérieur, la pointe des divisions moyennes blanche; divisions inférieures violet pensée; division supérieure de même couleur sur les bords et d'un violet tendre au milieu, pointe très blanche; le fond du tube violet foncé, macules très apparentes.

### CULTURE DES GLAIEULS EN PLEINE TERRE

ET A L'AIR LIBRE.

Le genre Glaicul, riche en espèces brillantes, qui ont donné, par l'hybridation, naissance à des espèces plus brillantes encore, demande à être enltivé avec méthode, pour qu'ou en puisse tirer tout le parti ornemental auquel il est permis d'atteindre. Comme la culture n'en est pas difficile, et qu'ou se donne souvent beauconp de peine pour arriver à de médiocres résultats, nons allons indiquer les procédés suivis pour cultiver en pleine terre ces élégants végétaux.

Quoique le plus grand nombre exige la terre de bruyère, ou au moins une bonne terre franche mélaugée de terreau de feuilles, les Glaïeuls sont, en général, des plantes d'une culture facile; tous peuvent être cultivés à l'air libre. Un des plus rustiques est sans contredit le natalensis, plus connu sons le nom de prittacinus, envoyé, en 1827, de Natal, dans la Cafrerie, par le docteur Dael de Rotterdam. Pendant les premiers temps, ce Glaïeul fut traité avec tout le soin qu'on prodigue ordinairement aux plantes nouvelles; mais bientôt on reconnut qu'il pouvait être cultivé à l'air libre dans u'importe quel terrain.

Sa rusticité et la beauté de ses fleurs le firent rechercher par tous les amateurs, et partieulièrement par les personnes qui n'ont pas facilement de terre de bruyère.

C'est dans un semis de graines de ce Glaïcul qu'un a trouvé la belle et riche variété comme sous le nom de Gladiolus Gandavensis, qui est tont aussi rustique que le psittacinus. Nous dirons même qu'il végète beancoup plus vigoureusement cultivé en bonne terre de potager qu'en terre de bruyère.

Il serait à désirer que tous pussent être traités de même; ear alors il n'y anrait pas un jardin dans lequel on ne cultivât ce beau genre. On a d'abard multiplié le Gl. Gandarens is par ses caiens, ensuite par graines, elles ont même déjà donné un grand nombre de belles variétés. Toutes penvent être cultivées à l'airlibre et dans tous les terrains. Nous elterous parroi les plus remarquables les Gl. delectabilis, splendens, formosus, mutabilis, excelsus, due d'Aremberg, due d'Ursel, Candellei, Richardianus.

Dans la culture en pleine terre, on plante les Glaïculs en mars ou avril, suivant le climat qu'on habite; ils fleurissent en juillet et août; on les relève en octobre, on les dépose dans un lien see, et l'on conserve, les bulbes enterrés dans du sable bien see, ou dans de la mousse, jusqu'an moment de la plantation.

Plusieurs Glaïeuls, tel que les *Gl. communis, Byzan'inus*, et même le *psittacinus*, peuvent être laissés en pleine terre pendant toute l'année. Dans ce cas, il faut seulement avoir soin de planter les bulbes plus profondément.

### ROSES NOUVELLES.

Nous avons décrit à l'automne dernier, chez M. Souchet fils de Versailles, un de nos co-sociétaires, trois nouvelles variétés de Rosiers Bourbons, obtenues par M. Souchet père qui se livre, avec la plus louable persévérance, au semis des Roses, dans le but d'obtenir des variétés nouvelles.

Césarine Souchet. Plante très-vigoureuse et très-remontante, à brancher ramassées; aiguillous nombreux, très-aigus, d'un runge vif; feuilles rapprochées et d'un beau vert lisse; fleur de neuf à dix centimètres de diamètre, d'une forme régulière, très-pleine, à pétales grands, cuentiés, et à peine chiffonnés au centre; coloris d'un rose tendre bordé de rose vif, ce qui donne à cette jolie fleur un caractère très-distingné; odeur snave. Ceue plante fructifie avec une telle facilité, que chaque fleur donne un fruit. A l'époque où nous avons décrit cette belle rose, elle était couverte de fruits du printemps, dont la forme est presque sphérique.

Beauté de Versailles. Arbuste vigoureux; alguillous aigns et d'un rouge intense; feuilles d'un bean vert, de moyenne grandeur et très-acuminées; calice allongé et pointu; fleurs de huit centinètres de diamètre, très-pieines, à pétales arrondis, d'un rouge carmin vif, égal de tou; odeur snave et très-pronoucée; fruit en sphéroide allongé, gibbeux et pointu à la base : on ne trouve pas plus de une à deux ûeurs sur chaque rameau.

Margat jeune. Cette johe variété, provenant d'un semis du duc de Reichstadt, a le bols lisse et robuste, les alguillons nombreux et allongés, les feuilles d'un vert foncé, arcondies, à dentieules noiràtres; fleurs rassemblées par groupes de trois ou quatre sur chaque rameau, callec moyen, allongé; fleurs de huit centimètres, trèsouvertes, assez pleines; pétales arrondis; bien faits, de cuuleur amaranthe; odeur suave; plante très-remontante.

# CALENDRIER HORTICOLE.

#### A WESSEL

Traenux généraux. L'élévation toujours croissante de la température permet de faire des semis de toutes sortes et exige de l'horticulteur une grande activité pour terminer les travaux qu'il u'a pas pu achever le mois précédent. It faut éclaireir les semis, procéder aux sarclages et metre du paillis sur les plantations afin de les préserver du hâle, Les arrosements doivent être faits le matin et dans le jour seulement, à cause de la froidure des units qui s'oppose aux a rosements du soir. Faire la chasse aux insectes et terminer l'échenillage; continuer le labour des plates-bandes et des massifs, nettoyer et ratisser les allées; enlever tous les abris, tels que paillassons, litière, etc., qui ont servi à protéger les végétaux délicats.

Jardin Potager, — Couches. Dans les premiers jours du mois, on plante sous châssis on sons cloches les anbergines semées en février ou mars, et on sème de la chicorée demi-fine sur couche chaude, mais à l'air libre. Le plant est bon à repiquer vingt on vingt-cinq jours après le semis; on sème des melons pour planter sons cloches ainsi que des potirons; et but jours après le senis on repique le plant en pépinlère tonjours sur conche.

Dans la seconde quinzaine du mois on sème des concombres pour planter en pleine terre, et des haricots flagrolets sons châssis pour repiquer également en pleine terre; mais sons cloches on sous panneaux. Vers la fin du nuis on plante les patates sur conche sourde; on seme sur une vieille couche et à l'air libre des chonfleurs demi-durs pour l'été et du brocoli violet,

— Pleiue terre. Dans les premiers joins du mois, on plante de la chicorée demi-fine, des œilletons d'artichants et des ponnnes de terre. On some des fèves et des pois pour récolter en vert, de l'oscille en rayon et l'on plante un rang de romaine entre chaque rang d'oscille; ou continue de semer des carottes, des radis, des épinards, des choix de Milan, de Pomeranie et de Bruxelles, des laitnes grises, de la romaine blonde et grise, du'scousonere, du cerfenil, ilu persif pour l'hiver, de l'oscille, du cèlen à couper, de la pumpresnelle, de la chicorée sanvage, de la belle dame, etc.; et, vers la fin du mors, du cresson alénois.

Jardin d'agrément. Semer en place les capiteines, les harnots d'Espagne, les volubilis, les hipins ammels, les belles de mits, les injedles, etc., semer pour être repiqués, les œillets et roses d'Inde, diviser les chrysanthèmes et les plantes vivaces, séparer les œilletons d'oreille d'Ours; repiquer les jeunes plantes semées au commencement de la saison; séparer les bourgeons des dahlias mis sous châssis pour en activer la végétation. — Mettre en pots les œillets en pleine terre, les soutenir par des inteurs et les garantir contre les gelées blanches. Quand le froid menace, couvrir pendant la unit les tulipes, renou-cules et anémones; semer des graines d'arbres verts; rechausser de terre neuve les touffes isolées d'arbustes à fleurs.

Les conches ne sont plus utiles que pour semer les plantes qui exigent une haute température.

Serre tempérée. Le feu est moins nécessaire dans ce mois, et l'on peut commencer à donner de l'air chaque fois que le temps le permet; il faut mouiller quand le besoin de la végétation l'exige; vers la fiu du mois, sortir les plantes les moins délicates, ce qui contribue à la santé des autres qui jouissent alors de plus d'air et d'espace, et ventiler surtont le serres à Pelargoniums, en ayant soin de les retoumer sur les gradius pour les exposer de tous côtés aux influences de la hunière; bouturer sons cloches différentes plantes et greffer en approche ou antrement celles qu'on veut multiplier; donner des arrosements modérés et biner les pots pour faciliter la pénétration de l'eau; visiter avec soin toutes les plantes et surtont les pousses les plus tendres, pour examiner si elles ne sont pas attaquées par les insectes. On augmente surcessivement la lumière des serres; mais en ayant soin de soustraire à l'influence des rayons solaires les plantes qui en pourraient souffrir.

Serre chaude. Mêmes soins que pour la serre tempérée, diminner le feu, donner de l'air, biner les pots, approcher les végétaux des jours, ne faire du feu que la nuit, et proportionner la température intérieure aux exigences de la température extérieure. Commencer à seringuer les plantes vers le milieu du jour et donner des acrosements modérés.



### PLANTES NOUVELLES OU PEU CORNUES

DECRITES OF FIGUREES

DAMS 1E4

#### JOURNAUN D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

Cordyline Rumphii (Sanseviera fruticosa, Bl.; Terminalia angustifolia, Rumph.). Cette gracieuse Asptondelée, dont les fleurs, d'un biane verditre, forment une large panieule au sommet de son stipe vigoureux, se couvre chaque année de fleurs et de froits dans les serres tempérées du jardin de Kew. On Ignore l'époque de son introduction et qu'elle est sa patrie; mais en se reportant à la figure et à la description qu'en a donné flumphius, on est porté à croire qu'elle est originaire d'Amboine. Le Cordyline Rumphii ressemble beaucoup aux Dracena reflexa et cerma; mais le renflement et les rugosités des filets de ses étamines semblent nécessiter une nouvelle coupe générique. ( Bot. mag., tévrier 1837. )

Begonia fuchsioides. M. Purdie a découvert cette brillante espèce de Begonia dans les montagnes d'Ocaïa (Nouvelle-Grenade); le feuillage en est petit, mais abondant; les fleurs sont nombreuses, élégantes, pendantes, d'un rouge de corail, et ressemblent beaucoup à celles du Fuchsia. Le Regonia fuchsioides a fleuri pendant l'autonne chez M. Veitch d'Exeter; et le 18 décembre il était encore chargé de bontons. La taille à laquelle atteint cette magnifique espèce est d'envirou un mètre. Dans sou pays natal, elle est recherchée par les mult-tiers, pour apaiser leur soit; en effet, les bontons à fleurs fertifes contiennent un liquide acidulé très-agréable dans la saison sèche, et surtout dans une partie du pays qui n'a pas de cours d'eau. Le Begonia fuchsioides croit rapidement et se nutliplie de bontures (id.).

Niphera aibo-lineata. Le genre Niphera a été récemment étabil par M. Lindley pour une Gesneriacée de Gratennala. Cette nonvelle espèce a été découverte par M. Purdle dans des terrains bas et humides près de Laguneta (Nouvelle-Grenade). Ses racines écailleuses ressemblent à celles de l'Achimenes coccinea; et ses feuilles, d'un vert velouté, sont d'un beau blane sur leurs nervures primaires et secondaires : il donne, à l'automne, un corymbe de fleurs d'un blane pur, dont le calice est teint de pourpre. Cette plante réussit parfaitement en serre chaude, dans un mélange de terre fianche, de sable et de terreau de feuilles. On pourrait, en variant l'époque de la plantation des racines, obtenir des fleurs dans toutes les salsons de l'année (id.).

Smithia purparen. M. J. S. Law a déconvert à Bombay une nouvelle espèce de ce geure, dont les fleurs sont pourpres, l'étendard et les alles marqués de blanc. Cette nouvelle Papilionacée pravient de senences envoyées des Indes, et a fleuri dans les serres du Jardin royal au mois d'octobre 18\(\frac{1}{2}\)6. Elle ac diffère des autres espèces du geure Smithia que par la quantité de semences que contiennent les siliques, et qui est supérieure à celle attribuée à ses congénères (id ).

Iris sciosa, Pall. (l. brachycuspis, I. cuspidata, Fisch., I. brevicuspis, Schult.) It a fleuri pour la première fois au mois de mai 1846, dans le jardin de la Société royale, une nouvelle espèce d'Iris dont les graines ont été envoyées de la partie orientale du nord de la Sibérie, par le docteur Fischer; elle se trouve le long de la Lena, près de Schisgansk et de Jakultà, au Kamtschatka, à Unalaschika, dans la baie d'Escholtz et dans l'ile de Chamisso. C'est une plante robuste, qui s'élève de un à deux pieds, a des feuilles subensformes, la hampe eyindrique, jes spathes subaigués, scarieuses sur leurs hords; les fleurs à sépales externes larges, suborbiculaires, munies d'un large onglet; le millen de l'onglet vert, les bords jaunes avec la marge rouge, et des veines rouges s'épanouissant sur le limbe du sépale; les sépales internes très-courts, cunéformes, tronqués et enspidés, d'un bieu lliacé élégant. Elle demande un soi riche et de l'eau en abondance pendant qu'elle végète. Après cette époque, elle craint l'binmidité, et veut être tenne au sec. On la multiplie le plus facilement de semences; mais les jennes piantes ne fleurissent que la seconde année. On dit que le thizome de cette Iridacée est vénéneux. (Bot. regist., février 1847.)

Epidendrum pyrlforme. Nouvelle Orchidée de petite taille, importée de Guba par MM. Loddiges, chez qui eile a fleuri tout récemment. Les feuilles ont environ quatre pouces de long et un petit pseudobulbe qui ressemble à une poire renversée. Malgré sa petite stature, ses fleurs ont de six à huit centimètres de diamètre. Les sépales et les pétales sont d'un jaune rongeâtre, et le jabelle est d'une coujeur jaune paille veinée de cramoisi (id.).

**Epidendrum plicatum.** G'est également chez MM. Loddiges qu'a fleuri, en janvier, ce nouvel *Epidendrum*, uriginaire de Cuba. Il se rapproche des *E. phæniceum* et *Hanburii*, mais en diffère totalement par la forme de ses fleurs. Le labelle est plissé, crénelé et muni d'un mucron allongé; il est d'un cramoisi riche, conleur du revers des pétales; les sépales et l'intérieur des pétales sont verts : les premiers, lavés de cramoisi, et les derniers, striés de cette conleur (id.).

Luplums Elivemberg II. Quoiqu'ii ne réponde pas complétement à la description qu'en a donnée M. Schlechtendahl, c'est à cette espèce qu'on rapporte, sur l'autorité de M. Bentham, ce nouveau Lupin, qui a ficuri l'été et l'autonne dernier, et est provenu de semences envoyées par M. Hartweg, en février, des montagues d'Anganguco au Mexique. C'est une plante bisannuciie d'un bel effet et très-robuste; elle s'élève à trois pieds si elle est plantée dans un sol riche; la tige et les feuilles sont pileuses; les feuilles ont de cinq à sept folioles brièvement pétioluées; la fleur est un thyrse densiflore; chaque verticille floral est de cinq fleurs; l'étendard, réflécht sur ses bords, est blanc bordé de janne et teinté de violet à sa face dorsale; les ailes et la carène sont violettes et teintées de rongeâtre à la pointe. La silique est toruleuse, sub 8 sperme, acuminée et velue des deux côtés (id.).

Gladiolus floribundus var. Cogheniana. (Gl. floribundus, Jacq.; G. grandiflorus, Andr.) Nouvelle variété obtenne par le croisement des Gl. floribundus et ramosus, et dédiée par M. Rosseels ainé de Louvain, à madame la contesse de Coghen. La fleur en est grande, largement épanonie, d'un rose tendre

nuancé sur le bord des sépales avec une macule allongée, d'un carroin vif sur l'ongiet des trois sépales inférieurs, et s'étendant jusqu'an milien du limbe; la gorge de la fleur est d'une coloration plus intense, et elle s'étend, en s'affaiblissant, sur toute la surface de l'ongiet. C'est une plante très-floulére; les feuilles sont lancéo-lées, uniformes, nervées et glabres. (Ann. de Gand, (évrier 1847.)

Achimenes rosen, var. formosa. Nouvelle variété obtenue par M. A. Van Geert. Elle se distingue de la plante type par une force et une ampleur considérables, une tige et des rameaux fermes, élevés et vigoureux, des fenilles plus grandes, des fenrs plus amples et plus nombreuses, colorées d'un pourpre à la fois plus foncé, plus gal et plus riche de lon (Idd).

Cuphea silenoides. Nesa d'Esenb. Espèce du Mexique ayant pour caractères: tige suffruitquease, cylindrique, visqueuse, pubescente, à poils glanduleux; rameaux à fleurs distiques, feuilles suboposées ou éparses, à pétiole court, allongées, un peu arrondies à la base, obtuses an sommet, clifées, visqueuses, pubescentes; inforescence en grappes unilatérales; calice allongé, tobuleux, renfié, gibbeux à la base, à douze côtes visqueuses et poitues; six pétales, les supérieurs quatre fois plus grands que les inférieurs, pilssés arrrondis, le disque d'on brun pourpre et les bords d'ou bleu violet. Les fleurs se succèdent jusqu'en novembre, époque où on l'eniève de la pleine terre et la renire dans des pots en orangerie; elle continue d'y fleurir une grande partie de l'hiver. Elle se reproduit de graines et est d'un charmant effet. On peut la cuiltiver comme plante annuelle (fd).

Bilibergia tinetoria. Cette Rruméliacée parasitique a fleuri pour la première fois dans les serres de M. Morren. C'est une plante d'intérêt purement botanique (1d).

Brunswigia ciliaris. Nons ne mentiounous pas cette piante pour la beauté de sa fleur ni pour sa nouveauté, car l'époque de son introduction remonte à 1752, et elle a flenri pour la première fois en Angieterre en 1825, mais à cause des conseils que M. Van Huntte ajonte à la description de cette Amaryllidacée sur le mode de culture qui convient aux plantes bulbenses ilu Cap : « Il faut, dit-il, les planter au pied d'un mur au milli, en soi riche, profond et abomiamment drainé, c'est-àdire garni an lond d'une épaisse couche de pirrrailles, les y enfoncer jusqu'an collet, les arroser légèrement pendant la végétation, et les laisser absolument sans ean pendant leur première période d'Inertic. Si, pendant les premières années, quelques bullies persistaient à végèter en hiver, il faudrait les faisser à eux-mêmes et ne rien changer aux errements prescrits ; i s finiraient bientôt par se piler aux exigeuces de leur nouvelle patrie. Je citerai à l'appul de mes assertions un amateur, M. le baron de Penthy , à Hundelghem près Bruxelles , qui , par exemple, tous les deux ans, voit fleurie chez Ini l'Amaryllis Josephina, parce qu'il la tient en pleine terre, à l'air libre toute l'année, à l'exception de quelques mois d'hiver pendant lesquels il la couvre d'un châssis froid. (FL des serves et des jardins d'Europe, fev. 1847)

Bejarda ledifolia. (Befaria, altération du nom de cette plante, qui a été dédiée à Bejar, botaniste espagnoi.) C'est entre les mains de M. J. Linden, le voya-

geur botaniste, qui a exuloré la partie septentrionale de l'Amérique du sud, et les Cordillières, si riches en végétanx d'ornement, que se trouve l'édition tout entlère de cette belle Ericacée, appelée avec raison par M. A. de Humboldt, qui l'a découverte, le Rosage des Andes, L'espèce figurée par M. Van Houtte est due à des semis faits par M. Linden dons le courant de l'été dernier. C'est un arbrisseau touffu, à rameaux rigides, converts, ainsi que la nervare médiane du dessous des feuilles, de noils divariqués rongeatres; les fruilles sont serrées, petites, rigides, subcoriaces, à bords roulés en dessous; lleurs grandes el beltes, d'un beau rouge cocciné, en corymbes irrégullers, multiflores au sommet des rameaux; sa station, de six mille eing cents à huit mille quatre cents pleds d'élévation, en fait chez nous une plante de serre froide, Elle ne parali pas devoir excéder un mêtre, M. Van Houtte donne les prescriptions suivantes pour réussir dans la culture de cette plante ; • On la cultivera en terre de bruyère non passée; on la sortira à mi-ombre en été, pour la rentrer en serre froide on en orangerie, à la même époque que les Lechenaultia, les Andromeda, les Hovea, Erica, etc. On la multipliera de boutures herbacées faites au mois de juin ou de juillet, sous cloche et sur couche tiède. Il est probable aussi qu'on pourra en obtenie de honnes graines qui, tont en perpétuant facilement l'espèce chez nous. pourront nous donner quelques belles variétés » (id.),

Clematis tubulosa, Turez. Nous reviendrons sur cette plante, que M. Van Houtte ligure dans son numéro de février, en en donnant une description faite sur nature, à l'antonne dernier, chez M. Verdler, un de nos sociétaires, qui en a un pied très-vigoureux, et qui était encore chargé de lieurs à la fin d'octobre (id.).

Æschlinauthus putcher, A. D. C. (Trichesporum putchrum, l'Imme). Cette brillante Gesnériacée a été enroyée de Java A. M. Veitch d'Exeter, par son collectern M. Lobb. C'est une plante à rameaux grêles, à feuilles larges, épaises, légérement et irrégulièrement dentées sur leurs bornis; les flents, disposées en corymbes terminaux et multiflores, sont longues de près de douve centimètres, à tube corolléen arqué, d'un beau ronge écarlate extérieurement et dans toute la partie intéreure du limbe; la gorge et les organes (écondateurs sont d'un beau jaune vit. Pour en tirer tout le parti que comporte sa beauté, il fant qu'elle soit suspendue dans des corbeilles comme les orchidées et les broméliacées; et, conime elles, on la tiendra lumide au moyen de seringages; on la multiplie de boutures sur couche chande et sous cloche (td.).







# CAMELLIA JAPONICA, VAR. MONARCH (1),

(Camellia Monarch.)

Classe:

MONADELPHIE.

Ordre:
POLYANDRIE.

Famille naturelle :

## TERNSTROEMIACÉES.

Tribu:

CANELLIÉES.

(Ternstramiées, Mirb.; Théacées, Mirb.; Camelliées, DC; Camelliacées, Bartling.)

CARACT. ESSENT. Calice ébracteolé, penta-enneaphylle à folioles bi-trisérialement imbriquées, les intérieures légèrement plus grandes, décidues; Corolle hypogyne, à 3 ou 7 pétales imbriqués, les intérieurs les plus grands; Étamines nombreuses, hypogynes, plurisériées; filaments subulés; antheres incombantes, à connectif épais, et à débiscence longitudinale; Ovaire libre, tri-quinqueloculaire; Styletri-quinquefiée; Stigmale capitellé; Capsule tri-quinqueloculaire.

Arbrisseaux toujours verts, originaires de la partie orientale de l'Asie australe; très-recherchés des amateurs à cause de l'éclat de leurs fleurs; feuilles alternes, péliulées, coriaces, luisantes, très-entières; fleurs axillaires et terminales, très belles, blanches, roses ou pourpres.

Div. du genre. 4º Sasangua, Nees. Capsale indéhiscente, cloisous minces et membraneuses; type: Camellia Sasangua. Thunh.

2º Kissi, capsule à trois ou 5 valves, type C, du Nepaul ou C. Kast, groupe auquel appartient le Camellia Japonica.

Le Camellia Monarch, obtenu par M. Halley de Blackheath, il y a environ quatre ans, est une plante vigoureuse, à feuillage serré, ressemblant par son aspect général an C. conspicua de Loddiges. Caractères : feuilles grandes, ovales obtuses, à pointe aigué et inflérhie latéralement, d'un vert foncé; bords denticulés; calice turbiné, à écailles d'un vert pâle et soyeuses; fleurs de 12 à 15 cent. de diamètre; pétales de la circunférence très-larges et légèrement chiffonnés, pétales du centre dressés et groupès le plus ordinairement en six faisceaux régulièrement contournés en cornets, du centre desquels s'élèvent quelques étamines d'un beau jaune; ces fleurons, qui simulent assez bien des corolles dis-

<sup>(1)</sup> Ce hean geure a été dédré par Linné au P. G. Camellus, qui a fait un voyage en Asie au commencement du xym<sup>n</sup> snècle.

tinctes réunies dans un réceptacle commun, s'écartent en divergeant de l'ovaire, dont le style rose étale ses trois stigmates au centre de la fleur. Couleur carmin vif, uniforme dans les pétales de la circonférence, et offrant dans les pétales du centre toutes les variations du carmin au carné, avec des panachures d'un blanc pur et d'un bel effet.

Certes, le Camellia Monarch n'offre pas la disposition symétrique des imbricata, dont les pétales semblent avoir été rangés par une main habile et patiente; mais sa large fleur, capricieuse dans sa facture, séduit par son ampleur et par la vivaeité de son coloris, qualités précieuses auxquelles vient s'ajonter, comme non moins appréciable, une floraison abondante et facile. Ce magnifique Camellia a attiré tous les regards à la dernière exposition, distinction honorable au milieu de ce concours éclatant de fleurs,

Le Portefeuille des Horticulteurs devant publier une monographie de la culture des Camellias, nous y renvoyons pour ce qui est relatif aux à soins donner à ce beau genre.





LYCATE BALSAMEA.

## LYCASTE BALSAMEA (1).

(Lycaste odorant.)

Classe: GYNANDRIE. Ordre:

Famille naturelle :

ORCHIDÉES.

Tribu;

VANDÉES

CARACT. ESSEAT Fleur ringente, à pétales souvent dissemblables, ayant une forme brièvement maxillarife; Labello accru en sa partie médiane par un appendice transverse entier ou émarginé; Gynostème allongé, semi-cylindrique, le plus souvent velu; Pollinies, au nombre de 4, adnées par paires et supportées par un caudicule étroit; Glande petite et suborbiculaire; Rostellum subolé.

Plantes herbardes pseudobulbeuses, de l'Amérique méridionale, à feuilles plissées: hompes droites, radicales, uniflores; fleurs toujours belles, entourées d'une grande bractée spathoide.

Syn. Maxillaria

C'est en 1845 que le docteur Lindley a séparé du gronpe des Maxillaria certaines espèces qui en différent surtont par la forme du labelle, et dont les types sont les Maxillaria aromatica Hook, et macrophylla Pæpp.

L'espèce dont nous donnous ci-joint la figure nous a été communiquée par M. Baptiste Lhomme, jardinier en chef du jardin botanique de l'École de Médecine, et l'étude en a été faite sur un magnifique individu venu de Guatemala, au mois d'août 1846. Les pseudobulbes en sont volumineux, ovoïdes, subcomprimés, relevés en côtes peu saillantes, d'un vert obseur ; du sommet sort un faisceau de feuilles lancéolées, longnes de 25 à 50 cent., plissées, membranenses et d'un vert très-vif, contenues à leur base dans une gaine comprimée; hampe uniflore, longne d'environ 12 à 15 cent., partant de la base du pseudobulbe, mérithalles verts, entreconpés de bractées scarieuses; la bractée florale plus

<sup>(1)</sup> Du grec Avxoş, loup, à cause de la ressemblance grossière du labelle surmonté du gynostème avec une gueule de loup.

courte que l'ovaire ; fleurs solitaires, au nombre de six on sept. à sépales étalés, longs de 4 à 5 cent., ovales aigns, charmus, légères ment cochléés au centre, pubérules, d'un janne lavé de vert, uniforme de ton sur les deux faces; pétales dressés, plus courts et plus obtus que les sépales, subfalciformes, un peu réfléchis au sommet. portant accidentellement au sommet une dent ou erénelure arrondie sur un de ses bords internes, également revêtus d'une pubescence courte ; labelle trilobé, redressé, replié en gouttière dans sa partie inférieure, et légèrement renversé sur ses bords, formant un étranglement à la naissance du lobe antérieur, qui est médiocrement large, aigu, réfléchi, sinué, denticulé sur sa marge, portant à son point de retroversion une écaille charnue ou glande clypéoide, au-dessons de laquelle se trouvent des poils raides et assez rares; gynostème court, épais, eylindroïde, à opercule obeonique; face interne hérissée de poils blancs et dressés; toute la fleur est d'un beau jaune d'or, la base du labelle et celle du gynostème sont maculées de pourpre; au bas du labelle et dans sa partie externe, à son point d'insertion avec les sépales, se tronve une fossette marquée d'une tache pourpre foncé.

Cette brillante espèce de Lycaste exhale une odeur aromatique qui rappelle celle de la muscade; elle est demeurée en fleur pendant près de six semaines, et a, jusqu'au dernier moment, conservé son éclat.







-- T' . \\T\D.

## MARTYNIA DIANDRA (1).

(Martynie ou Cornaret à deux étamines.)

Classe:

Ordre:

DIDYNAMIE.

ANGIOSPERMIE.

Famille naturelle :

#### PÉDALINÉES.

(Bignoniacées, Juss.; Sésamées-Pedalinées, DC.; Pédaliacées, Lindl.; Martyniacées, Link.)

CARACT. ESSENT. Calice quinquessels; Corolle hypogyne, sub-campanulée, à limbe quinquelobé-bilabié; lobe mayen le plus grand; Etanines iosérées sur le tube de la corolle, au nombre de quatre, didynames, sertiles, ou deux stériles plus petites, et une cinquième rudimentaire; anthères ayant le connectif terminé par une glande; Ovaire pseudo-quadriloculaire, Style silisorme, simple; Stigmate bilamellé.

Plantes herbacées de l'Amérique tropicale, à feuilles opposées ou alternes, anguleuses, a fleurs axillaires ou terminales, en épis, bibracteolées.

Syn. Gloxinia, Jacq.

Proboscidea, Schmiedel.

Le Martynia diandra, qui n'est autre que le M. angulosa Lam. figuré dans l'Encyclopédie Méthodique (tab. 557, fig. 1) et le M. annula L. est, comme on le voit, une plante fort ancienne ; mais qui mérite néanmoins d'être reintégrée dans nos serres, à cause de la beauté de son feuillage et du coloris brillant de ses fleurs.

La tige du Martynia diandra est cylindrique, succulente, fistulcuse, très-rameuse, couverte d'une villosité donce et molle; elle s'élève de 50 ou 40 cent., est garnie de fenilles opposées, pétiolées, cordiformes, anguleuses, surtont les fenilles du sommet de la tige qui sont très-pointues; elles sont d'un bean vert, molies, et tapissées de poils visqueux, comme tout le reste de la plante; les jennes fenilles sont d'un vert tendre et brillant. Les fleurs naissent dans la dichotomie des rameanx; elles sont disposées en grappe courte, garnies de bractées ovales, concaves, nombreuses, et légèrement violacées extérieurement; ces fleurs sont campanulées, penchées, longues d'environ 10 cent., le tube est courcté,

<sup>(1)</sup> Genre dédié à J. Martyn, botaniste auglais.

à la base comme dans les Gloxinies, évasé au sommet, à cinq divisions arrondies, la couleur générale est blanc pur, et dans l'intérieur du tube se trouvent deux larges taches d'un beau pourpre; cette fleur est d'un aspect très-agréable, et exhale une odeur snave et douce.

Les premiers individus de cette espèce ont été obtenus au Jardin du Roi, de graines envoyées de la Vera-Cruz.

Le Martynia diandra est une plante annuelle, de serre chaude et de culture facile. On la sème sur couche au printemps; et pendant les chalcurs de l'été on peut la mettre en pleine terre. Elle s'accommode d'une exposition chaude et demande des arrosements fréquents.







AILLANDI SPECIUSA

# GAILLARDIA SPECIOSA (1).

(Gaillardo brillante.)

Classe:

Ordre:

POLYOAMIE NÉCESSAIRE.

Famille naturelle :

COMPOSÉES.

Tribu:

sénécionidées -- néléniées. (Synanthérées, DC.).

CARACT, ESSENT. Capitule multiflore, hétérogame; Fleurs du rayon uni-sériées, ligutées, neufres; celles du disque, lubuleuses, hermaphrodites; squames do l'involucre bi-frisériées; appendice foliacé dépassant le disque; Réceptacle convexe. Corolles du rayon ligulées, multinervées, glanduleuses, palmées-trilldes à la pointe; celles du disque tuludeuses, à tube court; limbe hispide, quinquefide; Sligmates terminés en un appendice long, subulé et hispide; Aigrettes longuement acutainées.

Plantes herbacées de l'Amérique boréale, dressées, velues, à feuilles alternes, les supérieures très-entières, sessiles ou semi amplexicaules, pédoncules longs, nus, monocéphales, disque des capitules bruns ou jaunes, fleurons jaunes ou arangés à la base.

Syn. Galardia, Lamk. en franç. Galardienne.

Calonea, Buchoz; c'est par erreur qu'Endlicher écrit Colonnea.

Virgilia, L'Héritier. Galordia, Reuschel.

Ce fut vers la fin du xynt siècle qu'on importa de la Louisiane des graines de la Gaillardia bicolor, dont on fit provisoirement un genre distinct, voisin des Rudbeckia et des Corcopsis. En 1811, la Gaillardia fimbriata, orginaire de la Caroline, vint s'ajouter à la bicolor, sans que ce bean genre ent encore pénétré dans la culture ornementale. Depuis lors le nombre des espèces et des variétés s'est beancoup acern, et cette brillante synanthérée a pris place dans nos cultures de plantes vivaces.

La variété que nous figurous ici est venue de Saint-Omer : son origine est incomme ; on soupçonne sculement, à cause de la difficulté de la multiplier de bontures, qu'elle provient de la rustica, qui est également rebelle à ce mode de multiplication. La Gail-

<sup>(1)</sup> Cette plante a été dédié à Gaillard, de Charentonneau, amaleur de botanique.

lardia speciosa, inscrite dans les catalogues sous le nom de Gaillardia speciosa brillant, s'élève à environ 5 décim.; elle forme une forte touffe, droite, rameuse, à tige d'un vert sombre. strice de violet, et couverte de poils longs et rares; les feuilles radicales sont oblongues, crénclées et scabres, les caulinaires. alternes, lanecolces, entières, quelquefois dentieulees profondement au sommet et d'un seul côté, unincryulées, hispides, principalement le long de la nervure médiane, les bords de la feuille sont garnis de poils longs et distants; pédonenles simples, longs, mus, rougeatres, uniflores; involuere à folioles externes aignes, velnes et rougeatres sur lenrs bords; folioles internes, plus aiguës et se renversant lors de l'épanouissement de la fleur; diamètre de la fleur de 7 à 8 cent., fleurons du disque d'un violet pourpre; rayons au nombre de douze à quatorze, planes, tri-dentés, larges au sommet, étroits à la base, d'un beau carmin pourpre ou rouge de sang profond, avec l'extrémité d'un jaune vif, qui se détache du centre de la fleur avec le plus grand éclat. C'est une plante d'un bel effet, qui fleurit depuis le mois de mai jusqu'aux gelées.

Contrairement aux habitudes propres à toutes les espèces de Gaillardes, excepté la rustica, elle ne reprend, comme nous l'avons dit, que très-difficilement de boutures; et les plantes qui en proviennent ne sont jamais étoffées. Pour les multiplier, on coupe les racines autour du pied-mère, qu'on cerne totalement, et elles ne tardent pas à émettre des bourgeons foliacés qui se développent avec vigueur. Le reste de la culture est semblable en tout à celle de ses congénères.



#### THE PROPERTY

D'UN TRAITÉ INÉDIT SUR LA CULTURE DES PELARGONIUM.

(Suite.)

€ VII.

DES DIFFÉRENTS MODES DE CHAIFFAGE ET DE CELLE QU'IL CONVIENT D'ADOPTER.

Puisqu'il faut, dans les cas éventuels que nous avons indiqués, avoir recours dans les serres, à la chaleur artificielle, il devient nécessaire de signaler les différents moyens de chanffage.

A une époque qui n'est point encore fort reculée, on ne connaissait généralement que les poêles et les fourneaux de briques avec tuyaux de fonte, de tôle, ou de terre cuite. Mais l'horticulture méritait bien de recevoir sa part dans les bienfaits du mouvement progressif de l'industrie, et elle y a trouvé plus d'une conquête. C'est ainsi que le chanffage des serres chaudes et tempérées a subi des modifications dont la pratique ne saurait trop se féliciter, ne s'agirait-il uniquement que de la supression des couches de fumier, dont le maniement et le renouvellement pendant l'hiver présentaient une véritable calamité.

Il existe donc plusieurs modes de chauffage; l'ancien poèle ou fourneau, qu'on ne rencoutre plus ça et là que chez les horticulteurs stationnaires; le calorifère à air, qui a ses avantages uiusi que ses incouvénients, et dont l'adoption n'est eucore qu'exceptionnelle; enfin le calorifère à cau ou thermosiphon. Nous ne parlerous que de ce dernier.

L'emploi de l'eau chaude à l'état de circulation n'est pas une invention rigoureusement nouvelle, on le trouve dans les Thermes des Homains; mais il y avait loin encore de ce procédé aux appareils couçus de nos jours. L'art de chauffer par les calorifères a été étudié et exécuté d'abord au profit des édifices et des habitations; bientôt les habiles praticions de l'horticulture ont deviné les ayantages du thermosiphon appliqué au chauffage des serres, et de précieux ayantages ont été réalisés à eet endroit.

Aujourd'hui ee système est généralement adopté, soit pour les serres chaudes, soit pour les serres tempérées, sauf, dans l'un on l'autre cas, à augmenter ou à diminuer la quantité des tuyaux.

Nons n'hésitons pas à le proclamer: le thermosiphon, c'est-à-dire le calorifère à cau, constitue le mode de chauffage préférable à tous égards. Comparativement au poêle, il supprime les événements de fumée, si redoutables pour toutes les plantes; il fait disparaître cette longue cheminée aussi désagréable à l'œil que difficile à placer, et reud à la serre un espace dont il fallait la priver; il substitue à un calorique desséchant, une chalcur douce, régulière et bienfaisante, dont on augmente ou diminue le degré, selon les exigences, en activant plus ou moins l'ébullition; il conserve son action calorifique longtemps encore après l'extinction du feu; et, dans cet état, maintient la température de la serre pendant plusieurs heures, tandis que les tuyaux de l'ancien poêle deviennent instantanément froids par la suppression de la fumée, et ne sont d'aucun secours sans l'entretien incessant du combustible.

Eu définitive, il faut donc adopter le thermosiphon pour les serres à Pelargonium, comme pour les autres serres. Nous savons bien que pendant les hivers peu rigoureux, et d'après les principes que nous avons émis, on aura rarement reconrs au service de cet appareil, mais il en serait de même avec tout autre mode de chauffage. Il peut d'ailleurs survenir de fortes et longues gelées, des hivers désastreux comme celui de 1829 à 1850; il convient d'être à l'abri de tous événements. Enfin, le thermosiphon est, selon nous, le complément indispensable d'une bonne serre.

Nous ne croyons pas utile d'entrer dans les détails relatifs à la pose de l'appareil; ceci est l'affaire du constructeur. Nous dirons seulement que le nombre et le parcours des tuyaux doivent être réglés en raison du développement et de l'importance de la serre, et que la bouche du fournean, ou récipient de combustible, doit être placée extérieurement, dans le eabinet voisin, pour y allumer sans aucune chance de funée.

L'amateur qui aura plusieurs serres attenantes, une continuité

de serres, pourra ne pas établir un appareil pour chaeme d'elles. Le thermosiphon de la serre chaude, par exemple, est parfaitement à même de desservir le chauffage de la serre voisine; il suffira pour cela d'y introduire, d'y prolonger les tuyaux; et dans ce cas, une soupape à elef permettra ou empéchera, à volonté, la circulation de l'eau chaude, suivant les circoustances.

Et qu'ou ne nous oppose pas comme un inconvénient le long parcours que produirait cette combinaison économique? On doit savoir qu'une des qualités remarquables du thermosiphon est de transmettre la chalcur à uno très-grande distance. Ainsi, l'hôtel construit à Paris sur le quai d'Orsay, occupé en partie par la Cour des Comptes, est chauffé par un calorifère dont le parcours des tubes n'a pas moins de trois cents mètres.

Il existe différents systèmes de constructions de calorifères; celui de Gervais est le plus généralement adopté, et nous eroyons, par suite de notre expérience, qu'il mérite la préférence dont il est l'objet, surtont depuis que cet habile constructeur a réalisé une ingénieuse combinaison au moyen de laquelle son appareil est tout à la fois un calorifère à air chaud et un thermosiphon.

CHÉREAC.

(La suite au prochain numéro )



## DE LA DISPOSITION D'UNE SERRE A MULTIPLICATION,

DU CHAUFFAGE ET DU BOUTURAGE DES PLANTES.

#### (SUITE.)

Les boutures étant préparées comme il a été dit précédemment, on les plantera isolément dans de petits pots, en terre ni trop sèche, ni trop lumide, et qu'on aura soin de ne pas trop fouler. On les arrosera, les enterra dans le sable ou dans la taunée, dont la température sera proportionnée aux exigences des végétaux qu'on vent multiplier par ce moyen, et on les couvrira d'une cloche. On peut également planter-ces boutures dans des terrines, en mettant entre elles assez de distance pour qu'elles ne soient pas trop entassées, et on les recouvre d'une cloche.

On réussit encore parfaitement en substituant aux cloches des verres à bontures; on se sert à cet effet de petites terrines d'un diamètre un peu supérienr à celui du verre, dont la base pose sur le sol à environ un millimètre des bords de la terrine. On y plante les boutures, qu'on recouvre du verre, et l'on plonge la terrine dans un milieu dont la chaleur soit connue.

Dans une serre chanffée au thermosiphon, et disposée comme nous l'avons dit précédemment, il faut mettre sur la tannée, dans le lieu où il y a à la fois le plus de chaleur et d'humidité, les boutures de bois dur qui émettent le plus lentement des racines. Il ne faut pas oublier de remanier cette tannée toutes les six semaines ou tous les deux mois. Cette opération peut avoir lieu en faisant la recherche des boutures qui sont reprises. Quand, au bont de deux ou trois mois, les boutures n'ont pas commencé leur travail de radication, il faut les dépoter et les repiquer dans de nouvelle terre, car sous l'influence de la chaleur à laquelle elle a été soumise, l'ancienne perd ses propriétés végétatives, et devient même nuisible à l'émission des racines.

Il faut moins de chaleur et d'humidité aux boutures de plantes

à bois tendre, comme les Verveines, les Petnuies, les Penstemons, les Fuchsias, etc.; leur contexture étant molle et délicate, on les placera dans du sable dont on aura soin de tempérer l'état hygrométrique, et qu'ou maintiendra dans les mêmes conditions, en l'arrosant fréquemment : comme ces précautions ne suffiraient pas, il faudra encore le remuer de fond en comble, comme il a été dit pour la tannée, et y jeter de l'eau s'il est trop sec.

Quand la recherche des boutures reprises aura en lieu, on les mettra sous une eloche, et on leur donnera graduellement de l'air; lorsqu'elles seront suffisamment accontumées à eette impression, on les rempotera isolément dans des pots proportionnés à la force de la bouture, et à sou mode de végétation. On les mettra ensuite sous des châssis préparés à cet effet, soit en faisant une couche pour les plantes qui en ont besoin, soit sur de vieilles conches on même sur la terre du sol, en ayant soin de les mettre le plus près possible du verre. On les privera d'air pendant quelques jours, et ensuite on les habituera graduellement à l'aetion de l'air extérieur,

Beauconp de plantes ne pourront être multipliées que par séparation ou par éclat. Quand ce sont des plantes délicates et qui n'ont pu être enlevées avec beaucoup de racines, elles doivent être mises sons cloches ou sons châssis en les privant d'air pendant quelque temps, et out les traite comme des boutures.

D'autres végétaux se multiplient par bulbilles, inbercules, griffes, ognons, etc. Cette opération se fait ordinairement quand la planto n'est pas en végétation. Il est même certaines plantes, telles que les Achimenes, les Lilium, les Gladielus, etc., qui, à une certaine époque, ont impérieusement besoin de se reposer.

Nons traiterous dans un article spécial de la multiplication par marcottes et conchages, ainsi que de la greffe, qui ne rentre pas dans cet article.

Il est une règle générale à observer pour les boutures et les multiplications par éclat, et qu'il ne faut jamais perdre de vue: e'est qu'il est indispensable de les visiter chaque jour pour les nettoyer, si l'on remarque que parmi elles il eu est qui pourrissent; pour les arroser si elles en ont besoin, et les garantir de l'action brillante du soleil.

Les multiplications d'été peuvent être faites de la même manière et dans les mêmes serres; mais sans avoir besoin de recourir à la chalcur artilicielle, ou bien au moyen de coffres et de classis exposés au nord. On ne peut trop recommander, pour ce gemre de travail, d'établir un plancher isolé de la terre, et de le recouvrir de sable ou de terre préparée, si l'on plante les boutures dans cette pleine terre; cur les boutures on terrines enfoncées dans le sol même, n'offrent pas des chances égales de succès.

Les amateurs qui n'ont pas besoin de faire des multiplications sur une aussi grande échelle, pourront procèder de la même manière au bouturage. Ceux qui ont une serre chande, peuvent en consaerer un petit eoin à placer quelques cloches, et ils pourront ainsi multiplier toutes les plantes qu'ils voudront.

Cenx qui n'ont qu'une serro froide, ne sont pas, pour cela, privés de la ressource si précieuse de pouvoir multiplier eux-mêmes les végétaux qu'ils aiment à cultiver; ils n'ont qu'à préparer, an printemps, une conche faite dans les conditions que nous avons précédemment énoncées, et la convir d'un ou de plusieurs châssis: les soins sont un peu plus difficiles à donner à cause de l'impuissance où l'on est de soustraire les bontures à l'action de l'air extérieur qui entoure les châssis de toutes parts; mais on peut remédier aux désavantages de la position en choisissant l'instant le plus favorable de la journée pour leur donner dessoins, les arroser, les nettoyer, etc. Pour les boutures faites à froid dans le courant de l'été, on se conformera aux principes que nous ayons déjà formulés, et qu'il est facile de mettre en pratique.

(A continuer.)

#### SUR LA CULTURE ET LA MULTIPLICATION

DES AZALEA INDICA.

(Suite et fin.)

La multiplication des Azalées de l'Inde est en général très-facile : on peut les propager de boutures qu'on prépare en mettant dans une bonne serre tempérée à + 10 au 12° Cent, des plantesmères dont on active la végétation, pour obtenir le développement de bourgeons foliacés. Quand les jeunes pousses out de 8 à 10 cent. de longueur on les coupe en laissant à la tige un talou qui ne tarde pas à émettre des pousses nouvelles propres à faire d'autres boutures. On peut renouveler deux à trois fois cette opération sans trop fatiguer la plante-mère, qu'on retire de la serre où elle a été forcée, pour la mettre dans une serre dont la température soit moins élevée, jusqu'à ce qu'on puisse l'exposer sans danger à l'air extérieur. Ce moyen de multiplication avant été expérimenté comparativement avec celui qui a lieu au moyen de boutures prises dans une serre froide, nous avons remarqué qu'il y avait moitié au moius d'avantage à opèrer sur celles venues dans une serre à + 10 ou 12°.

Il faut, pour faire des boutures, avoir de la terre saldonneuse rielie en humus, ne pas la tamiser trop fin, ce qui tourne au préjadice de la plante qu'on veut multiplier, et le plus possible faire chacune de ses boutures dans un petit pot séparé. Ce mode de procéder est tout à l'avantage du jenne sujet, qui n'est pos fatigué quand ou le rempote. Les pousses prises sur un sujet soumis à une température de 10° Cent, émettent plus tôt leurs racines que celles prises en serre froide, et elles peuvent s'accommoder d'une température plus hante; mais il faut, dans les premiers jours qu'elles sont faites, les surveiller avec le soin le plus scrupuleux : car si elles sont frappées par le soleil, il est difficile de les rappeler à leur état naturel ; anssi fant-il les convrir dès que le soleil menace la eloche sous laquelle elles sont placées. Un inconvénient contre lequel il est impossible de se trop prénumir, est l'humidité dont la présence sons la cloche leur est très-préjudiciable : car la villosité de leur feuillage permet difficilement de les faire ressuyer; e'est pourquoi il est préférable de les isoler.

Plusieurs variétés d'Azalèes n'offrent pas d'avantage à être multipliées de boutures, telles sont celles de la section des *lateritia* qui sont toujours délicates et forment de petites touffes; il fant, en conséquence, les greffer sur des sujets de la variété *phænicea*, qui est très-vigourense et propre à recevuir les variétés dites anglaises.

L'époque la plus propre à la greffe mérite encore une attention toute particulière. Il y a deux saisons dans lesquelles on peut procéder à cette opération, ce sont : octobre et les mois de février et mars. Cette dernière époque est la plus favorable parce que c'est le moment naturel de leur végétation.

On greffe les Azalées en placage on en fente suivant la disposition du sujet : si c'est en fente, il faut avoir soin de laisser derrière la greffe une fenille ou branche désignée sous le nom d'appelant dans le langage des hortienlteurs, et qui sert à activer la circulation de la sève; sans cette précaution, non-sentement la greffe, mais même le sujet court risque de périr.

Ces greffes se font sous cloche, à la température de 15º Cent. Nous avons reconnu par expérience que cette chalcur est préférable à celle des conches, qui est tonjours préjudiciable aux sujets à multiplier. Tous les soins à leur donner pendant la reprise, consistent à ne pas laisser l'humidité s'introduire sous la cloche; et pour cela on les maintient hermétiquement closes pendant une luitaine de jours. An bout de ce temps, on commence à leur donner graduellement de l'air; et un mois après, la reprise est assurée. On enlève alors les cloches, on les garantit de l'ardeur du soleil, et on les bassine chaque jour au moment de la plus forte chalcur, ce qui en favorise la végétation.

Lorsque les greffes ont perdu la sensibilité qu'elles avaient acquise par l'effet de la chaleur artificielle et de la privation d'air, c'est à dure quand elles sont bien raffermies, on les transporte dans une autre serre dont la température et moins élevée, pour les préparer à l'action de l'air extérieur. Quand on les sort, on les met d'abord dans un endroit mi-ombré avant de les exposer au grand air, et ce n'est qu'après ces transitions nècessaires, qu'on les sonnet à la culture que nous avons indiquée précèdemment

# CULTURE DU DAHLIA

### POUR LES EXPOSITIONS.

PAR M. TURNER.

TRADUCTION ET ROTES PAR M. A. MIELLEE.

(Suite.)

#### TAILLE.

On ne peut établir aueune règle définitive sur la taille du Dahlia : ne laissez jamais à vos plantes une quantité de petites branches inutiles pour les retrancher ensuite toutes ensemble. — Otez sur le champ et au fur et à mesure qu'elles paraissent, les pousses que vous jugez superflues. Il ue serait pas judicieux nou plus de soumettre toutes les variètés à la même taille ; car ce qui est convenable pour l'une serait nuisible pour l'autre : celles sujettes à donner des fleurs trop grandes, à centres durs etépais, doivent être fort épargnées; celles au contraire dont ou vent forcer la culture pour rendre les fleurs plus grandes, doivent être fortement taillées. Comme je l'ai dit plus haut, on ne peut suivre aueune règle précise, la pratique seule peut rendre l'horticulteur parfait daus cette partie de la culture du Dahlia (1).

Il faut suivre à peu près les mêmes règles dans la manière de déboutonner. N'otez les boutons que très-tard aux variétés dont

<sup>(1)</sup> Parmi les meilleures nouveautés mises dans le commerce, en 1846, voic celles qu'il faut plus forlement tailler et dégarnir de boutons. Arago (Soulif).— Bertha von Jenas—
Captain Warner.— Cloth of Gold.— Countess of Banden.— Diadem (Widnall).—
Essex rosy illae (Turville)— Henriette Niquel.— Highpate beauty.— Lady Stopford.— Midland beauty.— Mirabeau.— Miss Prettyman.— Mistriss Anderson.—
Mistriss Girling.— Octavian (Pearce).— Pride of Surrey.— Queen of perpetual.—
Schneerose.— Sir Edmond Antrobus.— Coquette (Schmidt).— Ludwig Pemls.— Madanne Dresser.— Rose pompon.— Empereur Napoléon.

Voici celles qui ne doivent être que tres-peu laillées et peu dégarmes de boulons : Attraction (Whale). — Bohemlangirl. — Joséphine Ériau — Madamo Zehler. — Marquisof Aylesbury. — Merry monarch. — Northernatar. — Tilly — Essex trobblinch.

les fleurs sont ordinairement trop fortes, echa rendra les pétales plus serrés, moins larges et la forme en sera meilleure. Il fant an contraire déhoutonner de bonne heure les variétés qui donnent trop de houtons et dont les fleurs sont quelquefois trop petites.

# Sur la manière de couvrir les fleurs (1).

lei l'amateur enthousiaste se trompe souvent, en se pressant trop et en se donnant trop de peine. Il détruit les fleurs qu'il veut conserver en les convrant trop longtemps avant d'en avoir besoin. Les fleurs à conleurs claires sont trop tendres, moins capables de supporter les fatigues d'un voyage et de faire partie d'un buffet d'exposition si on les a couvertes trop tôt.

Il fant eependant couvrir quelques fleurs claires et quelques fleurs jaunes plus tôt que les autres, afin d'avoir un coloris pur et distinct. Il faut au contraire couvrir plus tard les variétés légèrement bordées ou pointillées. Autrement ces dernières fleurs perdraient leur vrai caractère, elles deviendraient d'une couleur de chair indistincte, au lieu d'être agréablement bordées ou pointillées.

Il n'est pas possible de déterminer combieu de jours il fant couvrir une fleur avant une exposition; cela dépend du temps: quatre ou cinq jours suffisent pour les premières expositions; mais il faut augmenter ce laps de temps au fur et à mesure que la saison avance. Ayez soin de préserver les jeunes fleurs et les boutons que vous croyez devoir être bons, du frottement contre les fleurs et feuilles voisines, en les attachant soit aux principales branches, soit aux tuteurs de la plante.

Il y a plusieurs espèces de couvertures en usage pour abeiter les fleurs. Celle que je préfère est enfer-blanc et peinte en blanc; un ressort dans le cercle, attaché à un des côtés, la fixe à la hau-

<sup>(</sup>I) Notre climat étant plus chaud que celui de l'Angleterre, nous devrions couvrir plus de fleurs; cette précaution n'est cependant en usage que dans peu de localités, sans doute parce que ses bons effets ne sont pas généralement connus. Une fleur couverte peut se conserver huit à dix jours dans toute sa perfection, même pendant les grandes chaleurs.

tenr vonlue; le pédoneule de la fleur traverse le cerele, et est fortement assuré contre le tuteur, qui maintient la fleur fixée sous le centre de la converture.

Des pots retonrnés sur de petites tables sont bons pour certaines variétés, ils sont même préférables pour les fienrs à pédoncules faibles. Si je ne préfère point l'emploi de pots pour nu usage général, c'est qu'il a le grand désavantage de demander pour le mettre à exécution le doubbe de temps que le mode décrit plus haut (1). Evitez taut antre moyen par lequel votre fleur ne recevrait pas l'air librement.

#### Des Perce-oreilles.

Toutes les personnes qui ont enltivé le Dahlia pour les expositions savent de quelle importance est la destruction des insectes et particulièrement de l'ennemi commun, le perce-oreille. Pour y parvenir ou emploie plusieurs moyens : le plus simple et le meilleur peut-être, c'est de mettre sur les tuteurs de petits pots remplis à moitié de mousse sèche et d'entonrer les plantes de paille de fèves où ces insectes se retirent. Il fant la plus active vigilance, car ils courent continuellement de plante en plante. Commencez de honne heure à veiller et tuez-en le plus possible (2).

## Des soins à donner à la terre après la plantation, et des arrosements.

Il fant remner souvent la surface de la terre et donner nu binage entre les lignes, ciuq à six semaines après la plantation.

<sup>(1)</sup> Je me suis toujours frès-bien trouvé de l'emploi des pels. Je trouve ce moyen le meilleur parce que les fleurs se conservent plus fraèlese. Je donte qu'il faille plus de temps pour le mettre à exécution; et, dans tous les cas, jo le préfererais ensure, parce qu'il est en même temps un préservatif contre tous les insectes.

<sup>(2)</sup> Ce moyen de destruction des perce-oreilles est celui employé partout

Un autre insecte qui fait le plus grand mal oux Dablios, c'est le pucceron noir qui couvre les jeunes tiges lorsque le mois de puillel est très chand. L'ai remarqué que les plantes vigoureuses en souffrent rarement, tandis que les peties plantes delicates, plantées longtemps après les autres ou que l'on a ablinées en leur coupant un grand nombre de houtures, avaient beauconp de penne a résister. Le seul remède contre cel insecte, c'est d'arroser le soir pendant quelques puurs les leuilles et les tiges, avec de l'eau dans laquelle on autra fait bouillir une bonne quantité de tablec.

Mettez de la propreté en tout et à toutes les époques de cette eulture, et votre succès sera certain.

Par un arrosement constaut, la terre devient dure et mauvaise autonr des pieds; on fera donc bien de les recouvrir d'un fumier décomposé, immédiatement après avoir remué la terre; cela tiendra les pieds constamment humides.

Autant que possible, employez de l'eau douce. Si celle dont vous pouvez disposer ne l'était pas, faites-en préparer dès le matin et laissez-la à l'action de l'air et du soleil jusqu'au soir. Lorsque les plantes sont devenues fortes, il fant leur donner une grande quantité d'ean à la fois et non pas les arroser souvent (1). A cet égard, il fant au reste consulter un peu la nature du terrain et l'état plus on moins chaud de l'atmosphère. Par un temps see, ne négligez jamais, lorsque le soleil a quitté vos plantes, de donner sur leur feuillage un léger arrosement soit avec le bonquet d'un arrosoir, soit avec une seringue; la rosée provenant de cette opération tiendra les plantes dans un état humide jusqu'au lendemain matin, les préservera de la thrip (nommée vulgairement la grise) et empêchera les perce-orcilles de manger les pointes des jeunes pousses, ce qu'elles font sonvent avant même qu'elles aient formé leurs boutons. La grandeur et la couleur des feuilles de vos Dahlias vous montrera bientôt les bons effets de cette pratique (2).

<sup>(1)</sup> M. Turner fait ict une omission: il est indispensable de mêler de l'engrais dans l'eau dont on se sert pour arroser les Dahlias. — Les tourteaux de Colza conviennent parfaitement. On mettra dans une barrique d'eau 15 à 20 tourteaux qu'on laissera infuser pendant dix à douze jours. — Cet engrais sera ensuite compris pour moitié dans l'arrosement à donner aux plantes.

<sup>(2)</sup> Les personnes qui pourront donner à leurs Dahlias un terrain humide, marécageinx et aéré n'ont pas à craindre la grise. Celles qui n'ont que des terrains d'une autre nature devront pour l'éviler lenir leurs plantes aussi humides que possible.

#### DE LA MULTIPLICATION DES PATATES

PAR LE SEMIS.

Les Patates (1), cultivées en France depuis une trentaine d'aunées seulement, avaient jusqu'à lors appartenn à la culture de luxe ; quelques tubercules gréles, et d'une conservation difficile, récompensaient tous les soins qu'on leur donnait : avec les progrès de l'hortieulture, et sans donte aussi par suite d'un pas vers une acclimatation véritable, les Patates donnent des graines depuis quelques années, et tont fait espérer que cet utile tubercule deviendra dans nos départements méridionaux une branche de culture indigène; c'est pourquoi nous appelous l'attention de nos lecteurs sur l'histoire de cette conquête nonvelle de la science horticole.

En 1854, M. Tougard, à Rouen, et M. Vilmorin, à Paris, obtinrent les premières fleurs de Patates qu'on cut vu en Europe, mais ce fut suc des pieds faibles et languissants qui ne donnèrent pas de graines.

La même aumée plusieurs espèces de Patates produisirent également à Toulon des fleurs, et de plus des graines.

Semées en mars l'année suivante, ces graines donnèrent dans la même année des Inbercules d'une grosseur telle, qu'en n'en avait pas encore vu de parcils en France.

En 1856, plusieurs pieds de Patates fleurirent à Paris chez M. Sageret; et dans le courant du mois d'août, il récolta une assez grande quantité de graines.

<sup>(</sup>It La Sociélé d'agriculture, après deux séances de vives discussions, sur la question de savoir si l'on devait dire Batate ou Patate, s'est promotée pour la première ortho graphe; et, en effet, c'est le nom de cette ractue dans les régions de l'Asie au on la cultive comme plante alimentaire c'est celui sons lequel l'ont designé presque tous les anteurs : Bauhin, Rumphins, Kalm, Morsson, Miller, Michaux, Font appele Convolvables batataz; Morison (Hist. 2, p. 41) l'appelle Convolvables industs orientales, inhame sea batataz; Rai soul éerit patates. Poiret Encycl. 6, p. 13, l'appelle Quamocht batate, ipomeo batatas et lut donne pour synonyme xuigaire, Pahite et mame. Notes croyons le non de patate trop généralement connu pour qu'il sont opportun de le changer, aussi conservons-mors l'appellation vulgaire.

Ces graines furent semées au printemps 1857; mais soit manque de chaleur, soit que la terre dans laquelle M. Sageret cultiva ces Patates ne lenr fût pas favorable, elle ne donnèrent à l'antomne qu'un si petit nombre de tubercules, qu'il ne fut pas possible de les juger.

Vers la fin de mars 1858, M. Jacques de Neuilly fit un semis de Patates dont les graines avaient été récoltées à Avignon, l'année précédente. Une seule graine leva : la jeune plante fut placée sur couche, et soignée avec l'attention la plus serupuleuse jusqu'au mois d'octobre, époque à laquelle M. Jacques, craignant que sa plante ne fût attaquée par la gelée, la fit arracher; mais au lieu de tubercules, il ne trouva que des racines fibreuses, grosses au plus comme une petite corde; tandis que des boutures de Patate à feuilles laciniées, plantées à la même époque, dans des conditions semblables, avaient produit de beaux tubercules.

En 1859, M. Vallet de Villeneuve, plus heureux que M. Jacques, obtint une nouvelle variété de Patate provenant de graines récoltées par lui en 1858.

D'après M. Poiteau, cette nouvelle Patate avait des tubercules d'un blanc pur, très lisses, volumineux, peu allongés, arrondis à leur extrémité inférieure, presque toujours au nombre de quatre, et attachés près du collet de la plante. Le plus gros de ces tubercules pesait environ un kilogramme.

Depuis cette époque M. Vallet de Villencuve, qui a doté l'hortienlture d'un traité complet de la culture des Patates, en a obtenu plusieurs variétés qu'il multiplie de graines. D'après ce qu'il aurait dit à M. Loiseleur des Longchamps, il paraît que chaque nouvelle plante provenant du semis, diffère généralement du type dont elle provient, et devient à chaque nouvelle génération plus apte à s'accommoder des irrégularités de notre climat. La multiplication des Patates par le semis est une opération très-simple.

M. Courtois-Gérard, un de nos sociétuires, ayant reçu l'année dernière quelques graines de Patate, sema vers la fin de mars chaque graine dans un petit pot qu'il plaça ensuite sur conche et sous châssis.

Vers la mi-avril, il rempota ses Patates dans un vase plus grand, et dans la seconde quinzaine de mai il les planta sur une conche sourde. Plusieurs dounèrent des fleurs, mais pas de graines, et toutes une bonne récolte de tuberenles.

Etant allés dans le courant du mois d'août dernier visiter le jardin de M. Deconflé, primeuriste, rue de la Santé, nous remarquames des Patates plantées sur une conche, mais à l'air libre, qui étaient couvertes de fleurs et de graines. Ces plantes formaient des touffes basses, très-ramifiées.

M. Decouffé nous ayant dit que ces Patates appartenaient à M. Vallet de Villeneuve, nous examinames ces plantes avec soin, et nous vimes que les tiges étaient grosses, courtes, ligueuses, et nécessairement de l'année précédente; car il aurait été impossible que des plantes de la nature des Patates, quelque bien cultivées qu'elles fussent, aient produit dans la même année des tiges aussi grosses et aussi solides. Sachaut que M. Vallet de Villeneuve récolte des graines depuis plusieurs années, nous en conclûmes que pour avoir des Patates qui fleurissent et portassent graines, il fallait élever du plant en autonime, et le couserver en serre on sous châssis jusqu'au moment de le planter sur conché.

En soumettant ces observations aux personnes qui pensent que la Patate peut offrir des ressaurces an pays, comme plante alimentaire, nous espérons les mettre sur la voie de nouveaux essuis à faire; et si, au lieu de multiplier cette plante de boutures, il arrivait qu'un jour ou pût la propager de graines comme la betterave et beancomp d'autres plantes à racines, il est probable que cette culture étant plus facile et moins dispendieuse qu'anjourd'hui, la Patate pamerait suppléer ayantagensement la pomme de terre, dans nos départements méridiquaux.

La grande quantité de graines récoltée cette année (M. Michel Laure a fait savoir tont récemment à la Société royale d'horticulture qu'il avait récolté, dans les environs de Toulon, près d'un demi-kilogramme de graines de Patate) permettra sans donte de faire des essais sur la manière d'élever le plant de semis dans les cultures en grand.

# EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE.

Vers le milieu du mois deruier, les vastes salles de l'Hôtel-de-Ville de Versailles ont présenté pendant plusieurs jours le tableau animé d'un concours insolite de visiteurs, qu'attirait la splendide exposition florale de la Société d'horticulture du département de Seine-et-Oise.

L'empressement avec lequel les horticulteurs et les amateurs ont répondu à l'appel de la Société, a été tel qu'on a été obligé d'élever au milieu de ces salles, d'immeuses corbeilles où se pressaient les fleurs les plus variées. La disposition générale était semblable en tout à celle que présentait la galerie méridionale du Luxembourg lors de l'exposition dernière, et l'on ne pouvait suivre un meilleur exemple; aussi l'effet a-t-il été complet: il n'y avait pas une plante, quelque modeste quelle fût, qui pût échapper à l'œil des visiteurs avides.

Des Camellias, des Azalées, des Rhododendrons, des Bruyères, formaient, comme à Paris, le fond des plantes soumises au jugement du jury et du public. Comme chez nous, elles étaient belles et dans tout leur éclat. On y voyait aussi, ce dont nous avons ici, dû regretter l'absence, des primeurs qui n'ont rien à envier à celles de nos habiles horticulteurs. Cependant quelques concours out été annulés par suite de l'absence de sujets eu nombre suffisant, tels sont, entre autres, celui des Rhododendrum arboreum fleuris, et celui de plantes bulbeuses de pleine terre. Les plantes de serre en fleur y étaient également en trop petit nombre pour répondre au vœu du programme.

Plusieurs prix ont été décernés avec une justice impartiale aux concurrents qui se sont distingués par le nombre, la variété ou la nouveauté de leurs produits :

M. Souchet fils, qui s'était présenté au concours avec soixante

variétés de Camellias en pleine fleur, choisies parmi les plus distinguées, a en le premier prix. M. Bertin, dont les plantes étaient moins nombreuses, mais les sujets plus forts et non moins habilement eultivés, a en le second prix, comme candidat au septième concours pour la plus riche collection; mais il a en le premier prix du concours des plantes nouvelles de nature à favoriser le commerce horticole de Versailles, et M. Souchet le second. C'était toute justice, car il cût été difficile de se prononcer avec impartialité entre ces deux habiles rivaux. Le troisième prix du septième concours a été décerné à M. Duval, dont le triomphe n'était pas tant dans la beauté de ses Camellias ni de ses Azalées dont il avuit une double série, de serre et de pleine terre, composée d'au moins soixante variétés, qui lui ont valu un premier prix; mais dans ses beaux gains do Rhododendrons, parmi lesquels il n'y avait pas une plante médiocre : nous avons surtout remarqué le nº 216, nou encore nommé, dont les fleurs grandes, d'une forme parfaite, carnées, à bords rose vif, et maculées de rouille, passent au blane pur; le n. 218, Zélie Rumilly; le nº 221; un magnifique gain d'un beau violet rappelant le riche coloris du Pardoleton, sans numéro ni nom, et Mile Mars, de forme bizarre, à corolle polypétale, à styles d'une longueur démesurée, et de couleur rose nuancée de plus vif au centre ; ces beaux gains lui ont valu un prix que personne ne lui disputait.

M. John Salter avait exposé une nombreuse collection de Caetus, parmi lesquels quelques-uns de semis; mais ce qui distinguait surtout son exposition, et lui a vain un second prix, ce sont trois variétés de Fuchsias, dont deux surtout, le comte de Beaulien et M<sup>me</sup> Brayy, sont d'une ampleur de fleur et d'une richesse de coloris qui font de ces variétés deux conquêtes précieuses pour les amateurs de ce beau genre.

M. Renand, dont l'exposition de fleurs forcées était très-variée, avait apporté treize variétés de Roses aussi brillantes que dans la saison naturelle de leur floraison. Nons avons remarqué surtout deux Bourbous, Mare Desprez et Parquin.

Les belles variétés d'Amaryllis de semis de M. Aimé, que cet

horticultenr cultive avec tant de succès, et parmi lesquelles il y avait des plantes qui fleurissaient pour la première fois, lui ont valu le premier prix du concours des plantes bulbeuses de serre, en fleurs, et il méritait ectte récompense. Il avait exposé un choix de végétaux en fleurs bien cultivés; et parmi ses Rhodendrous, trois variétés qu'il a obtenues de semis, et qui sont fort belles.

M. Frequel, de Belleville, avait exposé de 150 à 180 variétés de ses belles pensées.

Mais le mérite de l'exposition sous le rapport économique, consistait en primeurs. Parmi tous les concurrents, deux surtout se sont distingués, ce sont : M. Truffant, qui a eu la médaille d'or de la ville de Versailles, et dont les produits exposés étaient tous reremarquable sans exception, et M. Peel de Glatigny, qui a en le second prix, et dont tout le monde admirait, au milien d'une grande variété de produits, les asperges monstrucuses, de 10 cent. de circonférence.

Il a été décerné un prix justement mérité, à M. le comte Léon de Lamberty pour deux cantaloups present de la plus grande beauté et qui ont été admirés par les plus habiles primeuristes.

Nons avons remarqué parmi les fruits, ceux de M. Legeas, qui étaient en parfait état de conservation, et de fort belles reinettes du Canada conservées par M. Tétard, jardinier de Manchamps.

L'empressement du public à visiter cette exposition, son admiration, l'intérêt que chaeun prenait aux succès des lauréats, constatent en France un progrès réel, celui de la propagation du goût de l'horticulture dans toutes les classes de la société, qui paient un juste tribut d'hommages aux hommes modestes et laborieux entre les mains desquels toutes ces belles fleurs sont écloses, ou se sont développées ces succulentes primeurs.



# CALENDRIER HORTICOLE.

### NEALT.

Travaux généraux. La température de ce mois est assez élevée pour raumer de toutes parts la végétation, que contribue encore à activer l'humidité qui sature l'aunosphère. Les travaux sont si nombreux et si variés, quand on veut obtenir une succession non interrompue de produits, qu'une énumération succincte est la sunte indication qui soit permise. On sarele, bine, transplante les végétaux de diverses sortes, arrose les plantes repiquées, en ayant soin de ne donner ces arrosements que le matin, car ceux du soir auxquels sneebde la fraîcheur des muits arrêtent les progrès de la végétation. On visite avec soin les plantes susceptibles d'être attaquées des insectes, pour détruire ces dangereux parasites, ee qui n'a lieu qu'avec une activité soutenne.

Jardin Potager. — COUCHES. Dans les premiers jours du mois on sème des melons maralchers on des cantaloups pour la quatrième saison. On sème aussi des cornichons, et dix jours après le semis on repique le plant en pépunière foujours sur couche. On plante les tomates semées en mais, et l'on continue de semer de la chicorée sur couche et à l'air libre.

— PLEINE TERRE. On plante les potirons semés sur couche dans les premiers jours d'avril; on sème du pourpier doré, de la poirée blonde, et des cardons en place on en pépinière à une exposition ombragée; du cerfeuit, des céleris turc et rave qu'on repique lorsque le planta 40 on 12 centimètres de haut; des radis noirs, les premiers haricots, et l'on continue de semer des carottes, des pois, des poimmes de terre, des fèves, des radis, des épinards, des chonx de Poméranie, de la laitue grise, de la romaine blonde et grise, de l'oscille, du persit et du cresson alénois.

Dans la seconde quinzaine du mois, on plante à bonne exposition les concombres semés sur conche en avril, les tomates semées en mars, les choufleurs et les brocolis semés à la tin d'avril; et, vers la fin du mois, les cornichons semés dans les premièrs jours de mai.

Jardin fruitier. Une des opérations qui appelle le plus sérieusement l'attention du jardinier est de maintenir l'équilibre entre les différentes parties des arbres à fruits et de favoriser leur développement. On commence à ébourgeonner, on continue de greffer en flûte à œil poussant et par approche pour remplir les vides qui s'opposent à l'équilibre des arbres ; on donne les premiers binages, opère le pincement s'il y a tien, et commence à supprimer sur les arbres à fruits hâtifs, ceux qui, par leur nombre, seraient nuisibles à la beanté des produits. Jardin d'agrèment. Commencer à faucher les gazons, et réitérer cette opération aussi souvent qu'it est nécessaire pour les empécher de monter à graine; tailler les Ribes sanguineum dès qu'ils sont défleuris, planter les magnolias à feuilles persistantes, et vers la seconde quinzaine du mois, les dahlias; mettre en pleine terre les petargonium zonale, les hétiotropes, les pétunies, les ealcéolaires, les verveines, les érythrines, les balisiers, les matricaires; semer les campanules, les coquelourdes, pour les repiquer avant l'autonne, et les giroflées quarantaine et grecque, les giroflées grosse espèce pour repiquer en pépinière en juin et relever en pot en septembre; semer de nouveau des fleurs annuelles, telles que thlaspi, nigelle, volubilis, giroflée de Mahon, etc., et des ceillets en terre sablonneuse et fraiche; vers la mi-mai, greffer les orangers, bouturer les ceillets, les plantes crasses et les nelargoniums.

Serre tempérée, Orangerie. Sortir du 40 au 45 les orangers, les pelargouiums et toutes les plantes d'orangerie; enlever les chàssis des serres tempérées et les mettre en lieu de sûreté. Comme beaucoup de plantes craignent le rayonnement direct du soleil, on les dispose de manière à y sonstraire les plus délicates; et, au milieu de la jonrnée, on étend une toile sur la serre, pour les ombrager; les erica, les végétanx de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, du Japon, de la Chine, demandent de l'ombre, les plantes grasses ne redoutent pas le midi; on continue d'arroser avec la pompe et la seringue suivant l'exigence de la température; c'est le moment de faire les derniers rempotages et de renouveler les tuteurs des plantes.

Scrre chaude. A partir du milien de ce mois, ou sort de la serre toutes les plantes qui peuvent passer dehors quatre mois de l'année, en ayant soin de nettoyer les feuilles des malpropretés qu'elles auront contractées dans la serre; on les arrose, les seringue et les visite pour voir si quelques-unes ne souffient pas de leur exposition à l'air ; on donne plus d'air et d'espace aux plantes qui ne quittent pas la serre, et l'on procède au rempotage; on continue de faire des boutures sous cloche, des greffes herbacées et par approche.



## PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

DÉCRITES OU FIGURÉES

DANS LES

### JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

Raphistemma pulchellum Wall. (Asclepias pulchella, Pergularia campanulata). On ignore l'époque de l'introduction de cette charmante Asclépiadée qui a fleuri à l'autonne dernier chez Mit. Kuight et Ferry, on sait seulement qu'elle est originaire de l'Indoustan et que le docteur Wallich lui a imposé le nom sous lequel elle est décrite, dans sea Plunta Atiatica variores. Le Buphistemma pulchellum est une acquisition aussi précieuse que le Stephanotis floribunda pour la culture en pot, et il fui est supérieur comme plante grimpante de serre ou de conservatoire; car il se prête mieux que lui aux exigences de la décoration des colonnes et des treillages. Aussi fleurissant que lui aux exigences de la décoration des colonnes et des treillages. Aussi fleurissant que let aux exigences de la décoration des conditions; mais son odeur quoique très-agréable et très-parfunée, est moins suave que celle de son rival. Les fleurs forment un large corymbe d'un blanc pur d'abord passant bientôt au jaune très-plaie; la pointe des divisions de la corolle est marquée d'une strie rose, couleur qui teint aussi la gorge du tube corolléen. Les feuilles sont amples, d'un beau vert et en cernt très-aigo. [Paxton, Mag. marx 1837].

Glovinia Fyfiana. C'est à M. John Fyfe, de Bathesay, qu'a été dédiée cette nouvelle variété de Glovinia, qu'il a obtenue de graines il y a environ deux ans. La plante-mère est le G. maxima; quant à la plante fécondatrice, elle est inconnue. La forme de la fieur et sa disposition verticale rappellent celles des Gentianes. Elle a fieuri pour la première fois eu 1855 et a paru à l'exposition de septembre de Dunean, où elle attira tous les regards tant par sa beauté, que par sa dissemblance avec ses congénères. La fieur est plus campanulée que dans les autres Glovinia; le tube coroliéen est plus large et plus ample dans toutes ses dimensions, sa couleur est le blanc pur teinté de bieu, les divisions sont d'un blanc pur ; la gorge du tube est d'un bean bleu violacé, et sur le fond du tube se détachent des macules nombreuses et distinctes, le filet dies étanines et le style sont blancs et les antières jaunes. Les feuilles sont larges et d'un vert velouté, attributs propres à ce genre de végétaux. (Floric. cab., mars 1847.)

Siphocampyios microstoma. C'est à M. Purdie qu'on doit cette nouvelle espèce de Siphocampyios dont aucune autre n'approche taut sous le rapport de la richesse du coloris que du volume de la feur. La longue durée de ses fleurs, qui se sout maintenuies dans leur éclat pendant tout l'autonne et l'hiver, en fait une des plus brillantes acquisitions de nos serres. C'est un arbuste vivace de deux à trols pieds de hauteur, à feuilles ovales aignés, glabres, dentées en sele, et chaque dent teruinée par un reufement glauduleux qui tranche sur le fout. Les fleurs, d'un brillant écarlate, forment un corymbe compacte au sommet de la tige; la corolle et le tube sont velus, et la garge en est resserrée de manière à faire paraître le tube corolléen ventru comme une fleur de bruyère. Cette nouvelle espèce de Siphocampylos se plait surtout en serre froide où l'on pent, par une culture appropriée, lui faire produire des fleurs tonte l'année. (Bot. Mog., mars 1847.)

Bransfelsla nitida, var. Jamaicensis. Benth. En rapportant cette nouvelle espèce de Brunsfelsia au Jamaicensis, M. Bentham ne hasarde pas une affirmation présomptueuse : il n'en connaît pas le fruit, et ne pent que donner son opinion sans autre garantie que celle qui résulte d'une identité assez parfaite de caractères. C'est une belle plante de serre froide, qui fleurit abondamment et se multiplie facilement de boutures. Le Brunsfelsia Jamoiceusis est un arbuste de quatre à cinq pieds, à fenilles oyales lancéolées, à pétinle court et brun; les fleurs se développent dans l'alsselle des fenilles supérleures où elles sont solitaires; le tube corolléen est long de deux pouces et demi, cylindrique et velu, le limbe de la corolle plane, rotacé et d'un bean jaune. (1d.)

Tillandsia bulbosa, var. picta. Cette variété, décrite dans le Bot. Mag. de mars, parait identique au Till. bulbosa figuré dans l'Exotic flora 173. C'est seulement un individu plus vigoureux et de plus belle venue. La coloration si variée des fenilles dans leur jeune âge, s'uniformise après la floraison, et devient d'une couleur seulblable au reste du feuillage. (1d.)

Scutellaria cordifolia (Perilomia cordifolia Schlecht, Scut. splendens Klotzsch). Le docteur Klotzsch a décrit et figuré, sous le nom de S. splendens, cette espèce si distincte de Scutellaire, qui est récliement le S. cordifolia, originaire de Misantla et autres lieux du Mexique. Il ressemble beaucoup au S. Ventenatii; mals la couleur est d'un rouge orangé plus franc et la corolle est plus longue et plus étrolte; les fleurs ne sont pas distiques mais subverticillées: le feuillage en diffère par sa forme, sa texture, sa couleur et sa réticulation. Elle fleurit en serre dans les mois de septembre et d'octobre. (Id.)

Dentzia staminea. R. Br. Il y a six ans déjà que cet arhuste a été élevé de semences dans le jardin de la Société d'hortlenture. Il est originaire de l'Inde septentrionale où il croit sur les montagnes les plus hautes, et il a été originellement trouvé à Kamaon par M. Blinkworth. Les tleurs sont disposées en climes trichtomies et d'un blane pur, à creur jaune formé par la réunión des authères. L'aspect de cet arbustr, quand il est chargé de ses fleurs odorantes, est d'un effet fort agréable; mais passé ce temps il est triste à cause de la couleur cendrée de son fenillage. Le Dentzia staminea est robuste et réussit parfaitement en pleine terre dans tous les terralus : l'époque de sa floraison est la fin de mai ou le commencement de juin ; on le multiplie facilement de bontures forcées faites avec de jeune bols. (Bot. Regist., mars 1857.)

Pentstemon infinitus. D'étroites affinités unissent cette espèce aux P. imberbis et lanceolutus : c'est une plante soffrutescente, vivare, végérant en pleine terre pendant toute la belle saison et n'exigeant pendant la salson rigoureuse qu'un abri sous un châssis à froid. Ellese multiplie degraines ou de boutures. Les fleurs sont

terminales et disposées au nombre de deux à l'extrémité des rameaux. La corolle est pubescente, d'un lucau rouge écarlate au debors; les divisions sont de couleur carnée, la gorge est blanche et striée de vermillon. Ce charmant Pentstemon, qui est originaire de la partie septentrionale du Mexique, a fleuri an mois de juillet dernier dans le Jardin de la Société d'borticulture. Il appartient à la section du Cepecosmus de Bentham. (Id.)

Primula Mancol. Lindi. Cette nouvelle l'rimulacée, originaire de l'inde septentrionale où elle a été trouvée par le capitaine W. Munro à 11,500 pieds d'élévation et dans le volsinage des eaux, a fleuri an printemps de 1845 dans le Jardin de la Société d'incriteulture. Elle ressemble d'un manière si frappante à la P. involver esta, que ce pourrait blen n'eu être qu'une variété; toutefois elle en diffère par plusdeurs caractères hotaniques qui peuvent, jusqu'à un certain point, justifier une distinction spécifique. Elle teurit de mars en mai soit en pleine terre, soit sous une bache froide, et est particulièrement proper à orner des rocalles. La station qu'elle prêfère en été est une localité hunide, et pendant l'biver l'absence complète d'arrosements, les fleurs répandent une odeur des plus délicieuses. (fd.)

Gongora Buffonda, var. leuchochila. Nous ne mentionnerous pas cette variété de Gongora à cause du riche coloris de sa fleur; mais comme, un simple jeu de coloration insignifiant et qui repose sur une variation dans l'intensité de la couleur purpurescente de la corolle, dont le labelle est blanc à pointe fanve. Ith.)

Camellia Japoulea, var. Verschaffeltiumi. Cette nonvelle variété de Camellia imbriqué est le résultat de la fécondation du Camellia minuta par le pollen du C. Lecana superba. La corolle, renouculiforne, est large de 40 à 12 centimètres, ses pétales sont nombreux, régulièrement imbriqués, d'un rose tendre, marbrés et marqués au milieu d'une ligne blanche dans toute leur longueur. Les hontous sont très-verts, arrondis et se maintiennent parfaitement, les feuilles sont ovales-oblungues, brièvement acuminées à feur sommet, dentées, obliquement Inclinées et d'un vert foncé. (Ann. de la Soc. d'agric, et de bot. de Gand. Mars 1847.)

Crotainria verrucesa. L. (C. carulea Jacq.; C. angulosa Lam.). Introduite des Indes Orientales dans l'île de France, rette nonveile espèce est bientôt arrivée en Europe où elle contribue à l'ornement des serres tempérées, bien qu'elle puisse également supporter la pleine terre. Elle diffère des Crotainria ruitivées jusqu'à ce jour dans les jardins, par la rouleur de sesfieurs, qui sont blanches avec l'étendard lincolé de bleu et les ailes d'un heau bleu nuancé passent au pompre à son sommet. Quoiqu'elle soit cultivée comme plante annuelle, elle pent, d'après l'opinion de M. l'axton, devenir vivace, en pinçant les fieurs en temps opportun. On la multiplie de semences dans les premiers Jours d'avril, quand les froids ne sont plus à craindre. La culture doit avoir lieu en terre argileuse mélangée de terreau de futilles, re qui contilbue le plus pulssamment à en activer la floraison. On l'arrose pendant la grande chaleur, le soir, après le coucher du soleit ou le matin, avant sonjever. Le pincement opéré avec soin multiplie les épis latérany en y appelant la sève. (Id.)

Trochetla grandiflora. Lindi, Nouvelle espèce de Byttnériacée de l'ile

Maurice, dédiée par De Candolle à Dutrochet. C'est un bulsson très-feuillu, à grandes et fortes feuilles un peu rudes, ovales-lancéolées et couvertes de petits amas de poils. La fleur est d'un beau blanc de neige avec des taches jaunes nébuleuses à la base des pétales, les étamines sont réunies eu colonne. Ce végétal a appartenu primitivement aux collections du duc de Northumberland à Syon; mais llen existe aujourd'hui plusieurs pieds en Belgique. (Id.)

Recvesia thyrsoidea. Lindl. On doit à M. John Reeves la connaissance de cette plante qui, quoique depuis vingt anuées dans les jardins, ne laisse pas que d'être fort rare. Elle est originaire de Canton et forme dans son pays natal un arbre, tandis que chez nous ce n'est qu'un arbrisseau de 3 à 4 pieds. Les feuilles sont lancéolées, fermes, acuminées, entières, et le pétiole en est grêle et renflé au sommet. Les fleurs, disposées en corymbes ternitiaux, sont d'un blanc de crême, et du centre s'élève en colonne un torus au sommet duquel sont agglonièrées les anthères. Le tube du torus est coloré de carué et les anthères sont d'un beau jaune vif. Ce genre diffère du genre Helicteres par la sessilité de ses anthères. Sa culture, d'après M. Van Houtte, est celle des autres arbrisseaux de serre tempérée; c'est dans l'endroit le plus chaud et le plus éclairé qu'il faut la tenir. En Angleterre, on la cultive en serre chaude où elle fleurit abondamment plusieurs fois par an. Si on la tient en serre chaude, il faut lu donner le plus d'air possible pour l'empêcher de s'étioler. (Flore des serres et jardins d'Europe. Mars 1847.)







## STATICE IMBRIGATA (U).

(Statice imbrigues)

Classe:

PENTANDIGIE.

Ordra: PENTAGYNIE.

Familie naturelle :

#### PLUMBAGINEES.

Tribu: STATICEES,

(Plumbagines Juss. Plumbaginacees Bartl.)

CARACT, ESSENT. Calice infundibuliforme, à limbe quinquedenté, quinqueplissé et searieux sur ses bords; Corolle hypogyne à 5 pétales ou 5 divisions; Étamines eurq, maérées à la base des pétotes; Ovaire uniloculaire; Styles distincts, au nombre de cinq, Stigmates terminaux à l'inférieur.

Plantes herbacées ou sous-arbrusseaux de l'Europe australe et orientale et des iles Canaries, médiocrement abondantes dans l'Asse médiane et en Afrique, et rares dans la Nouvelle-Hollande, à feuilles radicales, disposées en rosettes, étalées, spatulees, entières ou dentees, ou bien linéaires et aciculaires, hampes rameuses en cocymbes ou en épis bractées.

Syn. Limonium, Tournef. Taxanthema, Neck.

Plante à racine fusiforme, couronnée par un rhizocéphale lignescent, converte partout d'une pubeseence veloutée; feuilles radicales d'un vert sombre et terne, disposées en rosettes, étalées sur le sol, longues d'environ 15 cent., oblongues, panduriformes, à lobes distincts, rémiformes, obliques, imbriques, obsolètement sinués, très-entières; lobe supérieur plus grand, arrondi, subtriangulaire, mucroné, les lobes inférieurs allant régulièrement en décroissant jusqu'à la base qui est une et forme un pétiole court et velu, et où les mêmes lobes, opposés d'abord, deviennent ensuite subalternes; les jennes feuilles sont dressées, veloutées, rouges, le bord des feuilles adultes, rouge et cilié; la pubescence qui les couvre est plus perceptible au toucher qu'à

<sup>(1)</sup> Étymologie douteuse : en trouve dons Pline le noin de ce genze, et on veut le fairvenir de Stare, à causa de la longue durée des fleurs du Statice armeria, que nous cultivons en borduro dans nos jardins; suivant d'autres, il vient du grec stanço, l'arrele, à cause des propriétés antidyssenlériques que lui attribuaient les anciens.

l'œil; hampe de 40 à 50 cent., sinuée-ailée sur les angles, à squames lancéolées, terminées en pointes; fleurs en corymbe; rameaux latéraux terminés par des corymbes secondaires plus denses; bractées extérieures lancéolées, ovales et unicronulées, les intérieures tronquées an sommet, à limbe plissé, large, anguleux, d'un beau bleu, corolle d'un blanc de crême et marcescente, les pétales spatulés au sommet, à onglets réunis par la base glanduleuse des anthères.

Le Statice imbricata se rapproche beaucoup du S. sinuata, mais il est plus développé dans toutes ses parties; il a été déconvert à Ténérife d'abord par M. Webb, entre la propriété du comte de Siete Fuentes, appelée la Fuente del Guerro et le littoral, près de la ville de Buena Vista; il a plus tard été trouvé dans la petite île d'el Roque. C'est M. Bourgean, que M. Webb avait envoyé aux Canaries pour recueillir des échautillons de végétaux de ces îles, dont il publie la Flore, qui en apporta les graines à l'antomne dernier. Nous croyons que cette nouvelle et brillante espèce de Statice n'existe pas ailleurs que chez M. Keteleér, qui en a fait l'acquisition ainsi que de trois autres espèces également nouvelles, et dont nous parlerons plus tard.

Cette plante, par ses larges corynhes de fleurs, qui sont d'une très longue durée, est une acquisition très précieuse pour l'ornement de nos serres.

Elle n'est pas d'une culture difficile et végète vigoureusement en terre de bruyère ou dans un mélange de terre franche et de terre de bruyère, si l'on a soin de la rempotersouvent. En hiver, elle exige la protection d'une serre tempérée, dont le thermomètre ne descende pas au-dessous de 4 ou 5 degrés centigrades. Une serre froide dont la température descend fréquemment à zéro ne lui conviendrait pas, parce qu'elle végète aussi hien en hiver qu'en été; et si on la laisse exposée à une température trop bassé, les feuilles se tachent et moisissent et toute la plante fiuit par dépérir.





# STIFFTIA CHRYSANTHA (1).

(Stifftie à fleurs dorées.)

Classe:

Order

SYNGÉNÉSIE.

POLYGAMIE SUPERFLUE.

Famille naturelle :

### COMPOSÉES.

Sous-ordre.

LABIATIFLORÉES

Tribu:

MUTISTACÉES.

(Corymbiferes, Juss. Synanthérées, DC.)

CARACT. ESENT. Copitule multiflore, homogame, discorde; Involucres turbinés et de beaucoup plus courts que les fleurs, à écailles obluses, curiaces, multinervées; Réceptacle plane et nu; Corolles subcoriaces, glabres, régulières, à limbe quinquelle, beaucoup plus court que le tube de la corolle, et à lacinies révolutees; Filets staminaux distincts, glabres et planes; Authères longuement exsertes; caudicules allongés, entires, plus courts que les ailes qui sont oblongues et acuninées; Style glabre; Aigrette multiscriale, paléagée; Écailles étroites, linéaires, mégales.

Arbrisseaux des parties trapicales du Brésil, a femillos alternes, ramassées, petudees, entières, glabres, luisantes; capitules solitaires, grands et beaux, ou petits et en panicule entières.

Syn. Augusta, Leandr.

Sanhilaria, Leandr.

Mocina, DC.

Stiftia, variante orthographique qui se trouve dans le Prodrome de De Candolle et dans Steudel, quoique Mikan, le créateur du genre, ait écrit Stiffia.

Syn. spec. Augusta grandiflora, Leandr.

Arbuste pouvant atteindre 4 mètres dans son pays, à rameaux alternes, ronds, grisàtres, striés, divariqués, épiderme marqué de fissures superficielles. Femilles alternes, peu pétiolées, lancéolées, elliptiques, acuminées, obtuses à la base, légèrement oudulées sur les bords, papyracées, luisantes, longues de 0, 45 à 17 cent. Nervures et nervules proéminentes en dessous, pétiole glabre, canaliculé, long de 5 à 4 mil., large de 0, 4 cent., articulé

<sup>(1)</sup> Genre dédié au baron de Stifft.

sur le rameau. Capitules solitaires, rarement géminés, terminant les rameaux d'une aunée, composés chacun de 50 à 40 fleurs. Corolle orangée, Iongue de 0, 55 mil. de plus que les écailles. Aigrettes d'un jaune d'or ferrugineux. Habite les forêts du mont Corcovado, aux environs de Rio-de-Janeiro, où il fleurit en juin.

Le dessin ici représenté a été copié dans un des grands pavillons du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où ce joli arbuste
a flenri pour la première fois, peut-être, en France, et même à
l'étranger, au mois de mars 1847. Le pied a environ 2 mêtres de
haut et a donné sept capitules de fleurs, lesquels, au 12 avril, étaient
antant de gros paquets d'aigrettes qui ont conservé leur couleur, ce qui est d'un joli aspect; on voit dessous ces aigrettes
les graines qui sont assez grosses. Les fleurs ne viennent que
les unes après les autres, ce qui fait que la floraison dure longtemps. On le cultive en caisse, en terre mélangée; sa multiplication est très-facile de houtures sous cloches, à chaud. Ce qui est
fort intéressant, c'est que, dans cette famille, quoiqu'elle soit
très-nombrense, les plantes arborescentes sont rares.

NEUMANN.







r Comte de Paris

# FRAGARIA HYBRIDA, VAR. NOVÆ (1).

(Fraisiers hybrides.)

Classe:

Ordre:

ICOSANDRIE.

POLYGYNIE.

Famille naturelle:

# ROSACEES.

Sous ordre.

DRYADFES.

Tribu:

FRAGAIITEE/-

(Dryadées Bartling.)

canact. ISSEXT. Calice convexe, quinqueparlite, quinquebrackôle extérieurement; Corolle à cinq pétales insérés sur le calice avec les divisions duquel ils alternent et qu'ils excédent en grandeur; Etanines, 20 au plus, ayant la même insertion que les pétales; Filets libres; Autheres biloculaires, à debissence longitudinale; Ovaires nombreux insérés sur un réceptacle convexe, distancts, uniloculaires, 8tyles lutéraux ou subbasilaires; Stigmates simples; Achenes nombreux.

Plantes herbacées repandues dans les parties tempérées de l'homophère boréal, croissant dans l'Amérique mécultonale extra tropicale et dans les Moltaques, piraces, gazonnantes, stalomíféres; a feuilles alternes, ternées, on simples quelquefois par l'avortement des folioles talérales, à folioles dentées incisées; stipules adnées au pétiole; fleurs blanches on faunes, terminales et subcorgunéesses.

Les deux excellentes variétés que nous avons fait figurer dans ce muméro du Portefenille, ont été obtenues en 1842, par M. Gabriel Pelvilain de Mendon, dans un semis de graines de fraises du Chili, rapprochées à dessein des variétés Elton et Keen's seedling. Le nom qu'elles portent leur a été imposé par la duchesse d'Orléans elle-même, qui en a admiré la beauté et apprécié l'excellente qualité; et elles ne sont en ancune façon au-dessons des éloges qu'on en a faits.

<sup>(1)</sup> Fragaria vient du latin fragara, répandre une odeur agréable, proprieté trèsdéveloppée dans les Fraises. Cette étymologie est cependant obscure, car on trouve dans Apulée fragum, et l'on a rapporté ce mot à frango à cause de la frugilité de ce fruit. Le radical gree de ce mot, dans cette dernière acception, est βαξ, βαγος, de βασαω, je brise.

Nº 1. - Comte de Paris. Plante forte, trapne, à folioles arrondies, garnies de deuticules courts et ronds; pétiole gros et neu velu, bractées obtuses et entières. Hampe à trois pédoncules robustes; eorymbe de 8 à 10 fleurs, portées sur des pédicelles longs: fleurs larges d'environ 2 cent., planes, à nétales arrondis, divisioos calicinales et bractées plus larges et plus courtes, 5 pétales, rarement 6; fruits au nombre de 6 à 8 sur chaque haupe ; les premiers sont tonjours les plus vohimineux, mais les derniers sont encore plus beaux néanmoins que ceux de la Keen's Seedling. Ils sont en cœur irrégulier, out de 5 1/2 à 4 cent, de diamètre et autant de longueur, et sont recouverts par le calice dont les folioles se rabattent sur leur base. La couleur est d'un bel écarlate vif ; les graines sont moins enfonrues dans la chair que dans l'espèce suivante; ce qui est toujours favorable à la translation des fruits, cette saillie protégeant la sulpe contre les mouvements du transport. La chair est d'un ronge pale, et séparée par une zône blanche du centre du réceptacle qui est spongieux et rosé plus clair; chaque ovaire forme sur la pulpe un sillon blanc très-marqué.

Cette excel<mark>lente</mark> fraise, d'un goût aussi parfinné que les antres variétés anglaises, est très ferme et a l'avantage de se conserver plus longtemps et de se transporter plus faeilement que la Princesse Royale et les autres variétés enltivées.

N° 2. — Princesse Royale. Plante lorte et étoffée, à pétioles plus grêles que dans la variété précèdente, folioles plus longues et plus aiguës, caractère que portent également les denticules, villosité très rare, feuillage étalé et d'un vert intense; hampe également plus grêle que dans le Comte de Paris; bractées bidentées, aiguës, bordées d'une pubescence molle, pédoneules au nombre de trois se subdivisant au sommet en 8 à 10 pédicelles florifères; calice à divisions étroites, aiguës et pubescentes, renversées sur le pédicelle, qui est renflé à son point d'insertion avec le calice. Les fleurs sont moyennes, quelquefois à six pétales; les fruits, portés sur des pédicelles plus grêles que ceux du Comte de Paris, sont au nombre de 8 à 10 et nouent en culture

forcée avec une égalité plus constante que cette première variété; leur forme est un cône allongé, long de 5 à 4 ceut, et large de 2 à 5, rétréci au point d'insertion autour duquel les folioles calicinales se retroussent, au lieu de se rabattre dessus comme dans la variété précédente. Les premiers fruits sont souvent aplatis en forme de crête, et out alors de 4 à 5 cent, de diamètre, la chair est vinense, le tour du centre du réceptacle qui est toujours plein et ferme, est plus blanc que dans le Comte de Paris; les stries des ovaires sont également plus nettement despinées. Cette variété, une des plus avantageuses à forcer pour une première saisont, à cause de sa précocité et de la facilité avec laquelle ses fruits nouent, est plus délicate pour le transport et se conserve moins bien que la précédente.

Ces denx variétés, en plein rapport depuis le milieu du mois de février eliez M. Gontier, sont de la plus grande beauté et méritent d'occuper dans la culture une des premières places, à cause de l'abondance et de la beauté de leurs produits.



# CHLTURE DU DAHLLA

## POUR LES EXPOSITIONS,

PAR M. TERNER.

TRADUCTION ET NOTES PAR M. A. MIELLUZ.

(Suite.)

Du choix des fleurs pour les expositions.

Cechoix embarrasse souvent l'horticulteur le plus expérimenté. Les fleurs foncées unicolores étant beaucoup plus nombreuses et d'une forme supérieure aux fleurs pâles, il en résulte qu'en choisissant 24 fleurs (1) on sacrific souvent l'un de ces deux points : la forme ou la variété des couleurs. — Je recommande de varier les couleurs le plus possible en ayant égard à la forme et à la perfection du centre. La manière de placer les fleurs est pour beancoup dans un buffet d'exposition; et nous voyous, cependant, souvent des lignes de fleurs d'une parfaite ressemblance (2). Il faut toujours aux quatre coins du buffet des fleurs foncées bien arrondies; attachez-vous plutôt à la forme qu'à la grandeur. Si vous remarquez, en emballant vos fleurs dans votre boîte de voyage, que l'une d'elles a ses pétales de derrière prêts à tomber, on qu'elle se dispose à s'ouvrir au centre, vous pouvez être cer-

<sup>(</sup>I) Dans leurs expositions, les Anglais ne parlent jamais que de 24 ou 36 fleurs, ils n'ont aucune inte des collections monstres que l'on voit dans les expositions françaises. — Chaque exposant pale une entrée dans chacun des concours où il entre en lice. Le produit des entrées augmente de beaucoup la valeur du prix.

<sup>(2)</sup> Je ferai en passant un observation sur les moyens d'exposer les fleurs. Quriques sociétés d'hurbeulture laissent encore ces moyens au choix des exposants. Les uns les placent dans des bouteilles, d'autres dans des jardinières ou étagéres, d'autres enfin dans des corleifies remplies de belle mousse verte. — Je pense que cette latitude laissée nuy exposants est contraire aux véritables intérêts de l'hortienture. Le jury est appelé pour juger du mérite des lleurs et non pas pour juger du plus ou du moins de coquetterie que l'on a su donner a une collection. Tous les exposants doivent se servir des mêmes mayens, des bouteilles placées sur des tables ou gradine uniformes

rain qu'elle ne pourra pas faire partie du nombre demandé, au moment opportun; retranchez-la de suite et remplacez-la par une autre de la même variété, approchant le plus possible de la perfection.

Si vos fleurs sont destinées à un long voyage, preuez, en plus, un bon nombre de fleurs peu avaucées.

Ne touchez jamais vos fleurs inutilement. Rappelez-vous que vous vous êtes donné beaucoup de peine afin de les montrer seulement dans leur plus grande perfection. Vous ne pourriez jamais remédier au mal que vous leur feriez par cet usage ridicule.

Du Dahlia de fantaisie (1).

Les Dahlias de fautaisie sont devenus très-populaires et ils le méritent réellement. Le préjugé que l'on ne pouvait obtenir de bonnes flems dans les variètés panachées n'existe plus, une amélioration de chaque année l'a détruit entièrement. Beaucoup de personnes en ajoutant dans leurs buffets les nouvelles variètés de fantaisie, offertes ce printemps au public, donneront du charme à leurs fleurs unicolores (2).

Ces variétés demandent la même culture que les autres, peutêtre cependant devrait-on les tenir plus maigres. Quant à celles connues pour avoir les pétales trop longs (le grand défant d'aujourd'hui), il fant avoir soin de ue les déboutonner que longtemps après les autres; vous améliorerez ainsi la forme de la fleur en en réduisant un peu la grandeur. Le remède vant tonjours mieux que le mal,

Les Dahlias de fantaisie seront, dans peu d'années, cultivés en nussi grand nombre que les autres; ils font plus d'effet dans les jardins et auront quelque chose de plus séduisant dans nes buffets d'exposition, quand ils seront tous de forme parfaite.

<sup>(1)</sup> Les Anglaix appellent ainst les Dahlias panachés.

<sup>(3)</sup> Les Anglais ont longtemps traité avec une espèce de dédain les Dahlias pasachés, aussi les meilleures variétés qui existent sant-elles des productions françaises ou allemandes Madame Machy. — M. Molphe Pubras. — Rot des printilles. — Fra Pavolo. — Madame Dresser. — Ludwing Pembs, etc., etc. , sont des Beurs parfaites sous tous les rapports.

# Des Semis (1).

Les Semis sont suivis peut-être avec plus d'intérêt et plus de plaisir que toutes les autres parties de la culture de cette belle fleur. Ce n'est pas une petite jouissance que d'aller tous les matins épier en quelque sorte le développement de tous les bontons qui promettaient d'être bons la veille.

On a beaucoup parlé et écrit sur les variétés les meilleures pour servir de porte-graines. Pour moi, je me contenterai de faire counaître le système que j'emploie.

Je détruis toutes les fleurs creuses, ou défectuenses sous d'autres rapports, au fur et à mesure qu'elles paraissent; car moins une fleur a de pétales et plus elle donne de graines, avec peu ou point de chance d'obtenir une bonne variété double. En suivant ce mode, on s'épargnera beaucoup de peines. Dans les petites collections choisies, il y a peu à faire à cet égard, mais dans les grandes collections, il y a beaucoup de variétés dont il ne faut pas prendre de graines. A l'appui de ce que j'avance, on peut remarquer que heaucoup de belles fleurs sont obtenues par des amateurs n'ayant que de petites collections, tandis que beaucoup d'autres, cultivant des pieds par milliers, n'obtiennent rien (2).

<sup>(1)</sup> Beaucoup d'amateurs sément des Dahlias, mais peu obliennent quelque chose de bott. — Je leur recommande de suivre les avis de M. Turner. — J'ai toujoursemployé les mêmes moyens et je leur dois les quelques succès que j'ai obtenus. On ne peut que rarement juger de la première lloraison d'un semis, il est prudent d'attendre la seconde année pour se prononcer.

Dans les expositions on ne devrait admeltre a concourir que les semis de doux ans, ceux-la seuls offrent des garanties.

<sup>(2)</sup> Je conseille aux personnes qui veulent seiner de faire une plantation à cet effet des les premiers jours de mai; de choisir des variétés bien pleines, à forme et leune parfaites de doubler ou tripler même des variétés de premier ordre plutôt que d'y comprendre des lleurs sujettes à creuser. Voici quelques variétés que je recommande comme portegaines: Standart of perfection. — Athlète. — Asmodeus. — Bec's wing. — Dazzle. — Madame Dresser. — Madame Wachy — Optimus. — Princess Badziwill. — Marchloness of Cornwallis. — Etc., etc.

<sup>(</sup>La suite au prochain numero )

### RESTAURATION DES ARBRES FRUITIERS

EPUISES PAR LA VIEILLESSE (1).

Quelque som que l'on donne aux arbres fruitiers soumis à la taille, il arrive, au bout d'un nombres d'années plus on moins considérable, suivant les espèces et le mode de taille qu'on leur a appliqué, qu'il se forme, à chacun des points orcupés par les rameaux à fruit, des nouds plus ou moins volunineux et déterminés par la coupe et le renouvellement successif de ces rameaux Ces nodosités deviennent des obstacles graves à la circulation de la sève, des racines vers les boutons, et à la descente des filets ligneux et corticany des feuilles vers les racines. Il s'ensuit que, d'une part, les bourgeons se développentinoins vigoureusement, et que, de l'autre, les racines ne prennent plus que très-pen d'extension. Ces causes de souffrances pour les arbres sont encore augmentées par les conchés corticales dures et desséchées qui, en s'accumulant sans cesse à la surface des branches et de la tige, ne se prétent plus aussi facilement an libre accroissement du corps ligneux et des nouvelles conches du liber. Elles compriment les vaisseaux de ces couches et génent aussi la circulation des fluides. Bientôt, sous l'influence de cet état languissant, l'arbrese couvre d'un nombre considérable de fleurs ; la plus grande partie reste stérile, et celles qui fructifient, ne recevant pas une quantité suffisante de fluides nutritifs, ne donnent que de clétifs produits. Cette floraison surabondante arbève d'épuiser l'arbre en absorbant la plus grande partie de la sève destinée ay développement de nouveaux rameaux. Dès que ces symptômes se manifestent, l'arbre dépérit rapidement; car, la production des rameaux devenant presque nulle, les femilies sont moins nombreuses, les couches d'anbier et du liber ne présentent qu'une très-faible épaisseur, et les extrémités radiculaires, qui ont à peine la force de s'élancer vers de nouvelles couches de terre non épaisées par leur succion, dépérissent également. La figure 4 montre un vieux poirrer arrivé à cette dermère période de son existence, la decrepitude.

<sup>(4)</sup> Nous avons extrait rel article de l'ouvrage publié récemment sous le tière de Cours élémentaire théorique at pratique d'arboraudiury, contenunt l'étude des prinnères d'arbors et l'arbors et l

Maintenant doit-on se hâter d'enlever ces vieux arbres pour les remplacer par de nouveaux; on bien est-il possible de les restaurer de manière à leur rendre leur fécondité première? Nous répondrons à cela que, si cette décrépitude est due seulement aux eauses que nous venous d'énumèrer, c'est-àdire à la vicillesse ou encore à une taille vicieuse, et non à la mauvaise qualité du sol, il est possible de rétablir le plus grand nombre de ces arbres.

Voici comment il convient d'opérer. La cause linale de l'état languissant de ces arbres étant l'absence de boutons à hois vigoureux. l'organisation imparfaite des conches d'aubier et du liber, enfin l'avortement des prolongements radicaux, il faudra d'abord s'efforcer de remplacer ces parties essentielles de l'aibre par de nouveaux organes sains et vigoureux. Pour cela il suffira de concentrer la vie répandue dans toute l'étendue de la tige sur certains points. On y arrivera, pour les arbres en espalier, en coupant les branches principales  $(A, \hat{\mu}g, 1)$  à 0=20 on 0=25 de leur basé, en C. Les antres (B) seront laissées entières. Ces amputations devront être faites de manière à ce que les branches non aniputées soient chaisies parmi celles qui seront jugées inutiles pour la



Fig. 1. Poirier on espalier arrivé à za décrépitude.

forme que l'on donnera à la nouvelle charpente de l'arbre; leur nooibre ne devra pas, dans tons les cas, dépasser le quart de toutes les branches principales. Nous conscillous de conserver momentamétoent ces branches, au lieu de les supprimar inmédiatement, dans la crainte que l'orbre ainsi recèpé n'ait pas la force de développer lumédiatement sur la vieitle écorce les nouveaux tourgeons oécessaires pour entretentr les fonctions des racines; alors celles-ci périraient et l'arbre monrrait. En conservant au contraire quelques vieitles branches, les boutons qu'elles portent préviendront et accident. Pour faciner la sortie des bourgeons sur les branches compées, on devra culever, a l'ade d'une plane, toure l'écorce au vif, et les reconvrir avec un lait de

chaux. Cet enduit stimulera l'énergie vitale de ces couches vivante de l'écorce et empêchera l'ardeur du soleil de les dessécher aussi vite.

Voyons maintenant ce que produit cette opération. La sève, concentrée sur une étendue de branches trés-restreinte, agit avec une grande énergie sur le tissu rellulaire de l'écorce qui avoisine le sommet des branches compées près de leur base. Elle détermine vers ces points la formation de boutons qui se développent bientià en bourgeons vigoureux. Vers le milien de juin, on choisit parmi ces productions celles qui sont les mieux placées pour former les branches principales d'une charpente régulière. Tels sont les rameaux C, D, E, F, G, Il (fig. 2). Les autres sont tordus vers le milleu de leur longueur L'année suivante, au printemps, on taille ces rameaux principaux de manière à leur imposer la forme que l'on destine à l'arbre, soit par exemple, l'écentail à la Dumoutier, que nous avons choisi pour notre figure, et l'on casse les rameaux tordus à 0.00 n° 08 de leur maissance. Pendant l'été, on commence à pincer, pour les transformer en rameaux à fruits, les bourgeons nou destinés à former des branches principales.

Au printemps suivant, l'aibre présente l'aspert de la figure 307. A ce moment les branches B, devenues inutiles à cause de la présence de nouveaux rameaux, sont entièrement supprimées. Les diverses plaies sont recouverles aver du mastic à greffer. Ces nouvelles suppressions augmentent encore la vigueur des jeunes branches, qui s'arcroissent rapidement et remplacent bientôt l'ancienne charpente de l'arbre. On teur donne d'ailleurs les soins preserits pour chaque espèce.

A mesure que la tige subit cette sorte de rajeunissement, les mêmes changements se produisent aussi graduellement sur les racines. En effet, aussitôt que de nombreux et vigoureux bourgeons apparaissent sur les branches coupées, les femilles qu'ils développent envoient vers les racines une grande quantité de filets ligneux et corticaux. Ceux-ci, rencontrant vers les racines, les conches de l'aubier et du liber, entre lesquelles ils s'allongent, dans un état languissant et surtout privées des fluides qui facilitent leur passage. dévient de leur direction naturelle, percent l'écorce sur le corps de la racine et donnent, hen à de nouveaux organes nourriciers plus sains, plus vigoureux que les anciens, et qui les remplacent entièrement dans leurs fonctions. Si donc l'on vient à déplanter au bout de trois à quatre aus un arbre opéré comme nous venons de l'indiquer, un remarquera, aussi que le montre la fig. 2, que la moitié inférieure des anciennes racines, comprise entre les lignes J et K, commence à se détruire, et que ces parties sont remplacées par de nouvelles ramifications nées au-dessus d'elle et comprises entre les}lignes K et L. L'arbre arrivé à ce point présente, ainsi que nous avions en vue de l'obteur, de nouveaux rameaux plus vigourenx, de nouvelles conches d'autier et de liber mienx constituées, enfin de nouvelles



Fig. 2. Vieux pairier en espalier, rajeuni.

racines fonctionnant avec une bien plus grande énergie. Gest réellement un nouvel arbre qui est venu recouvrir l'individu primitif, dont les organes es-

(A continuer.)

A. Debreun, de Rouen.

0000

# EXPOSITION DE LA SOCIETÉ D'HORTICELTURE

DE CAEN.

Le 15 avril une exposition d'hortienlture a en lieu à Caen, et a été des plus brillantes : les collections les plus riches ont, pendant huit jours, attiré les regards d'un public nombreux qui n'a pas cessé de venir en fonle payer un juste tribut d'hommages à nos habiles horticulteurs.

Les Cinéraires, les Ericas, les Chororemas, les Polygalas, avaient de justes droits à l'admiration; mais les brillants Bhododendrons, au majestueux feuillage et anx magnifiques corymbes, et les belles Azalées ont mérité les honneurs de l'exposition; on ne ponvait leur comparer que les Camellias dont on avait exposé une belle et nombreuse collection malgré la saison déjà un peu avancée. On y remarquait aussi des collections de Jacinthes nombreuses et variées, une belle collection de Conifères, des fruits nouveaux, tels que: cerises, fraises; des légumes forcés consistant en laitues, romaines, petits-pois, haricots, concombres, patates, etc.

Dès le deuxième jour les lauréats étaient connus, et le troisième au matin de larges paneartes portant le cachet de l'exposition, indiquaient au public les collections jugées dignes de récompense.

Quelques jours avant l'exposition, les dames qui avaient bien voulu prêter leur concours à cette fête horticulturale, s'étaient réunies et avaient décidé qu'elles accorderaient une médaille d'or à la plus belle plante en fleur.

Il avait été décidé, en outre, qu'une loterie serait instituée au profit des horticulteurs exposants et des pauvres de la ville; en conséquence, les dames patronesses ont bien voulu-se charger du placement des billets, qui ont produit une somme de mille francs, dont une partie a été employée à acheter des plantes, et le reste destiné aux pauvres. Le quatrième jour a eu lien la distribution des récompenses et le tirage de la loterie florale.

A une heure de l'après-midi, une foule immense encombrait la salle de l'exposition; les dames patronesses qui, ainsi que nous venous de le dire, avaient pris une part si active à cette fête, étaient réunies dans la salle du tribunal de commerce. M. Duméril a annoncé l'ouverture de la séance et a prononcé une allocution fort courte, pleine d'à-propos et d'élégance dans laquelle il a payé un juste tribut de regret à la mémoire de M. de Lafaye, membre de la société et professeur de la l'aculté des Sciences.

M. de Bouncehose, l'un des secrétaires, a ensuite présenté le rapport des travaux de l'année et proclamé les lauréats;

Le prix d'honneur et les autres récompenses ont été distribués par les dames patronesses.

Le prix d'honneur destiné à la plus belle plante en fleur, a été décerné à un Rhododendrum arboreum purpureum superbum, portant une immense quantité de fleurs. Cet arbre a de dix à douze pieds de haut, une forme irréprochable et la fleur est du plus beau coloris. Il appartient à M. Le Landais, habile horticulteur de notre ville, et l'un des plus zélés promoteurs de l'horticulture de toute la Normandie.

Un accessit a été décerné à un magnifique Camellia, appartenant à M. Thirard, de Caen.

Les concours mis au programme de cette année et portant prix, étaient :

Premier concours, pour la plus belle collection de plantes bulbeuses. Ce prix n'ayant pas été suffisamment disputé a été retiré.

Deuxième concours, pour la plus belle collectiou de Jacinthes. Premier prix à madame veuve Quetel, et le second à M. Malherbe de Bayeux.

Troisième concours, pour la plus belle collection d'Anémones. L'hiver n'ayant pas permis de faire convenablement figurer ces riches et nombreuses collections dans notre département à la monopole, ce prix a été remis à une autre année. Quatrième concours pour le plus beau gain d'Anémones. Ce prix a été ajourné à la décision de la commission permanente qui devra visiter les collections au moment de leur floraison.

Cinquième concours, pour la plus belle collection de Primevères et d'Aurieules. Aucune, parmi celles exposées, n'ayant été jugée digne du prix, il a été retiré.

Sixième concorrs, pour la plus belle collection de Rhododendrons et d'Azalées, composée de cinquante variétés au moins. Ce prix a été accordé à la belle et riche collection de M. Le Landais, qui avait exposé soixante magnifiques plantes de ces deux genres, toutes du plus beau choix et en fleurs.

Un second prix a été accordé à M. Thirard, pour la force et la beauté de ses Rhododendrons.

Septième concours, pour la collection de plantes en fleur la plus remarquable; mais en dehors des concours ci-dessus:

Premier prix: M. Thirard, pour sa magnifique et nombreuse collection de Camellius.

Deuxième prix : M. Le Landais, pour sa riche collection de plantes variées et fleuries, la plupart encore très-rares.

Troisième prix : M. Dareauchy, de Caen.

Huitième concours, à la plante la plus rare on la plus nouvellement introduite :

Premier prix: M. Le Landais, pour un Spirea prunifolia, un Eriostemon scabrum, etc.

Denxième prix : M. Duméril, pour un Stauntonia latifolia et une Stadmannia australis.

Une mention honorable à M. Oudin, pour un Spirea prum folin et un Pinus obearpoides.

Neuvième concours, paur le plus bean gain dans quelque genre que ce soit :

Premier prix: M. Oger, de Caen, pour un Rosier (He Bourhon) appelé Guillaume-le-Conquérant.

Deuxième prix : M. Malherbe, de Bayeux, pour ses Cinéraires.
Dixième concours, pour les plus beaux fruits de primeurs : lanréots, MM. Mathou et Froment, jardiniers.

Ouzième concours, pour les plus beaux légumes et priments maraichets.

Le prix a été décerné à MM. Chatel, Froment et Mathon.

Plusieurs médailles ont également été décernées :

Une médaille d'argeut à MM. Oudin, de Lisieux, pour la beauté de leur culture;

Une médaille de bronze à MM. Huet, Gangain et Le Cois, jardinier de M. de Galery, à Troismont.

Après la distribution des prix ou a procédé au tirage de la loterie qui a duré jusqu'à cinq heures environ. A cette heure, la société s'est réunie dans un bauquet où n'a cessé de régner la plus franche cordialité.

Divers tousts y out été portés: l'un, à l'uniou de toutes les sociétés hortícoles de France et à leurs progrès; l'autre, eu l'honneur des délégués des sociétés de Rouen, de Valognes et de Meulau, qui s'étaient rendus à Caeu pour l'exposition; deux autres, en l'honneur du président de la société et de M. Lair, doyen et foudateur de toutes les sociétés de Caeu. Voulant, avant de se séparer, que les pauvres prissent part à cette fête de l'hortículture, les membres présents ont décidé de remettre aux mains de M. le maire la somme de cent francs pour être répartie par lui. Cette somme a été versée immédiatement.

Ainsi s'est terminée cette journée, qui a été une véritable fête pour tousceux qui y ont pris part.

MANOURY,

Conservateur du Jardin botanique de Gaen



## DESCRIPTION DE OUTLOUES CACTÉES NOUVELLES

FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DE MM. CELS.

### Pilocereus militaris, Port des llort.

Fige d'un mètre de hant sur six cent, environ de diamètre, branchu, d'un vert tendre, surmonté ainsi que les branches despadires ; côtes aignés, sillons arrondis, au nombre de 10 à 12; aréoles saillantes, arrondies, distantes d'un centimètre; épines au nombre de 12 à 13, dont 10 à 12 rayonnant horizontalement, planes, longues de plus de 2 centimètres; 3 à 4 centrales, subulées. l'inférieure plus forte, et dirigée en bas, dorées d'abord, gris de perte ensuite.



Spadices se développant à l'ext émité de la tige et de la branche, en forme de hounet à poil, de près de 20 cent-de diamètre sur 20 à 40 cent-de hauteur; poils rudes , bruns à la partie inférieure du spadice , rouge êtres ensuite et dorés au sonimet. Patrie, le Mexique,

Svn. Pilocereus niger, Brongmatt Melocactus opintia. Echinocactus Saglionis, Port. des Hort., dédié à M. Jos. Saglio, amateur distingué, à Strasbourg.

Tige hémisphérique, un peu aplatie au sommet, d'un vert cendré; côtes verticales, Inberculés; Inbercules hexaédres, ce qui donne à la plante un peu l'aspect de l'hexardrophorus; aréoles saillantes, ovales, distantes de 3 centimètres environ, feutrées; feutre d'abord ahondant, d'un jaune grisâtre, ensuite plus court et plus foncé; 9 épines longues, recou bées, inégales, d'un rouge brun d'abord, devenant ensuite rongeâtres; 8 rayonnantes, dont 4 supérieure souvent plus gréle et plus courte, manquant très-rarement, et 4 inférieure, la plus recourbée, formant souvent un nre de 420 degrés, plus forte, 4 centrale subulée à la base, plus forte, moins recourbée, presque dressée, enfin 6 autres latérales placées symétriquement à droite et à gauche de l'aréole. Fleurs inconnues en Europe.

Patrie, le Chili.

# Echinocactus Salmianus , Port. des Hort. , dédié à M. le prince de Salm-Dyck.

Tige presque cylindrique, d'un vert tendre; côtes verticales arrondies; sillons aigus d'abord, s'ouvrant ensuite vers la hase de la plante; aréoles enfoncées, rondes , à feutre d'abord fauve et ensuite gris, séparées les unes des autres par une bosse arrondie, distantes d'un centimètre environ; épines au nombre de 7 à 40, roses à extrémité brune, robustes, longues de 4 centimètre environ, 4 centrale subulée à la base, droite et raide, les autres rayonnantes, don1 2 supérieures comme dressées contre la bosse. Cette plante peut être voisine du Linkii, dont elle difère par son cachet tout particulier et ses épines raides et infiniment plus robustes.

Fleur incomme en Europe, se développant au milien de laine noire et lougue.

Patrie, le Chili.

z. Varietas spinosior.

Epines, le double de longueur que dans le précédent, plus nombreuses, souvent au nombre de 12 à 45, dont 3 on 4 centrales disposées en croix.

(A continuer.)



# OBSERVATIONS SUR LA COMPOSITION D'UN VERGER

De toutes les parties de l'horticulture, qui, depuis quelques années, a reçu une si heureuse impulsion, le verger est celle qui laisse le plus à désirer, et l'ou ne doit pas s'en étonner : le verger est l'œuvre du passé léguée à l'avenir, et les réformes qui s'appliquent immédiatement à la culture du potager, ne penvent s'introduire que lentement dans les grandes plantations ; cusuite, il faut le reconnaître, la plupart de ceux qui se sont occupés de la plantation des vergers, n'ont eu à leur disposition que des moyens restreints, et souvent les notions nécessaires leur ont manqué.

Ces remarques s'appliquent plus spécialement à la culture du poirier en plein vent. Depuis que l'hurticulture a été dotée d'un grand nombre de variétés de poires recommandables, depuis que l'étude de la pomologie s'est répandue dans toutes les classes, il devient plus facile de composer une bonne plantation au moyen d'un choix de fruits qui réponde aux besoins du entivateur. Nous insistons d'autant plus sur cette nécessité de cultiver le poirier, que c'est le fruit le plus recherché, et celui qui mérite le plus de l'être. Il peut, dans plusieurs localités, remplacer le ponunier, ravagé par le puceron lanigère (1).

Nous cruyons faire une chose utile en signalant quelques nouvelles variétés qui conviennent surtout à ce geure de plantations. Les variétés belges, auglaises et même américaines, ont considérablement élargi le cercle restreint dans lequel jadis on devait borner son choix; et lorsque toutes les branches de l'horticulture se ressentent des progrès des sciences, il scruit impardonnable de ne pas accorder une plus sérieuse attention aux richesses pomologiques qui doivent composer l'avenir de nos vergers.

<sup>(1)</sup> Nous donnerons prochamement un procédé tres efficace et peu conteux pour la destruction de ce terrible insecte

Il ne faut pas perdre de vue que dans les grandes plantations il s'agit suntont de réunir à la qualité des fruits la fertilité et la vigueur des sujets. Une succession bien entendue dans les époques de maturité, et la facilité, pour l'arbre, de s'accommoder de tous les sols et de toutes les expositions où le poirier peut prospérer encore, sont des conditions essentielles.

Nous ne traiterous pas des poires à compote; nous devons nous borner à indiquer les fruits de table, les autres nous paraissant assez répandus et d'un mérite bien inférieur.

Parmi les nombreuses variétés de poires, la Belgique possède depuis longtemps une espèce vigoureuse et productive qu'on retrouve dans tous les jardins et vergers, c'est le Double-Philippe ou Gros-Monseigneur.

L'arbre est vigourenx et d'un beau port, très-fertile; il se prête aussi bien à la forme pyramidale qu'au plein vent; ses rameaux sont divergents, ont une teinte rougeâtre à leur sommet; les mérithalles sont assez courts et réguliers; l'épiderme est maculé de taches ou lentieules gris clair; les feuilles sont ovalesunies dentées.

Le fruit est lisse, vert pâle avant la maturité et jaune brillant après; parfois lavé de rose au soleil et marqué de taches fauves, surtout vers le pédoneule, qui est assez gros, court, irrégulier, implanté dans une cavité assez marquée; l'ombilie, assez développé, est placé dans un enfoncement régulier.

Ce beau fruit mesure ordinairement de dix à douze centimètres de hanteur sur un diamètre de six à sept; sa forme varie de l'ovale an turbiné; la chair en est fondante, un peu parfinnée; l'eau est très-ahondante et sucrée, les pépins sont avortés ou peu formés. Cueilli avant sa maturité, ce fruit se conserve jusqu'en novembre, et peut être mangé dès les premiers jours do septembre.

(A continuer.)

### DE LA STATION DE QUELQUES GENRES D'ORCHIDEES.

Les Annales de Gand (févr. 1847) contiennent une notice bibliographique fort intéressante sur l'opuscule publié par M. John Lindley, à l'occasion de la riche et nombreuse collection d'Orchidées rapportées de la Colombie et de Cuba par M. Linden.

Le fait le plus important pour l'horticulture et celui qui fait autant d'honneur au voyageur allemand que l'acquisition de plantes ornementales inconnues à l'Europe, est le soin minutieux avec lequel il a noté les hauteurs où il a trouvé ces Orrhidées et la température movenne du lieu. Il résultera de ces données nouvelles, dont l'exactitude est confirmée par des voyageurs dignés de foi, tels que MM. de Humboldt et Jantieson, une modification dans le mode de culture des Orchidées ; en effet, entre l'aftitude de 12,000 pieds, dont la température moyenne est de + 1º 11 C, et celle de 2 à 3,000 pieds, avec une movenne de + 23° 89 C., il y a la différence de la serre tempérée à la serre chande; et il est évident que l'on ne peut soumettre à une même culture, les Orchidées distribuées sur tonte cette vaste échelle, qui offre une variation de climature de orès de 20°, c'est-à-dire, la distance de 2,000 kilomètres, un'on peut représenter par la vaste étendue qui sépare en Lurope le golfe de Tarente et le donx climat de Naples, de l'àpre température d'Upsal on de Christiania Ainsi, l'Oncidium nubiqueum croft un peu au-dessous de la limite des neuges perpétuelles et le Schomburgkia pendulata sur les collines qui descendent vers la mer et dont la température ne descend jamais au-dessous de +12° 78 C Ces dissemblances dans la température sont caractérisées par des formes spéciliques différentes, et certains genres ont des représentants sur une étendue de plus de 10,000 pieds, tels sont les Épidendrum. Il est, an reste, à observer dans la culture de ces végétaux, que la température de 🛴 26 est le maximum qu'il leur est interdit de francher; car on ne trouve ancune Orchidée sur les bords de la mer ou dans les régions très-chamles.

La lecture attentive du tableau que nous empruntons aux Annales de Gand ne peut manquer de faire naître dans l'esprit des amateurs d'Orchidées des dées neuves sur le traitement auquel il fant soumettre ces brillants végélaux dont beaucoup sous doute s'accommodent de la serre tempérée. Quelquesuns mêmes n'y végéleront qu'avec plus de vigneur, landis qu'ils s'étiolent sousune atmosphère lourde et brûtante que repoussent leurs élections physiologiques.

Altitude 12 à 14,000 pieds (temperature moyenne 1º 1447.).

Altitude 11,000 à 12,000 pieds (température moyenne 7° 78 C.).

Restrepia parviflora. Masdevallia polyantha.

— maculata. Epidendrum chioneum,

Masdevallia affinis.

Altitude 10,000 à 11,000 pieds (température moyenne 9° 44, température inférieure 0° 00).

Pleurothalis aurea. Epidenum tolimense.

- Lindenii. — limbriatum.

- intricata. — refractum.

Dialissa pulchella. Odontoglossum densiflorum.

Masdevallia tubulosa. — Pachyphyllum crystallimum.

- caudata. Telipogon angustifolius.

Altitude 9,000 à 10,000 pieds (température moyenne 11° 11).

Pleurothallis aurea.

— intricata.
— roseopunetata.
Stellis? trinra.
— sesquipedalis.
Masdevallia candata

Epidendrum flavidum.
Evelyna furfuracea.
— bractescens.
— lupulina.
Odontoglossum dipterum.

- divaricatum.
- affinis, Pachyphyllum erystallinum.
- coccinea Telipogon latifolius.

Epidendrum tolimense. Aeræa multifløra.
— carneum, Cranichis parvilabris.

Altitude 8,000 à 9,000 pieds (température moyenne 13° 33, température maximum 20° 56, température miniunum 2° 22).

Pleurothallis chloroleuca.

— bivalvis.
— bivalvis.
— capitata.
— capitata.
— lorquatum.
— torquatum.
— leucochilum.
— dgrinum.
— dgrinum.
— ddontoglossum Hallii.

Evelyna bractescens. — epidendroides. — lulco-purpureum.

Altitude 7,000 à 8,000 pieds (température moyeune 15-).

Pleurothallis Bogotensis. Masdevallia coriacea. semiscabra, cucultata

Restrepia maculata.

Epidendrum bracbylilum.

— tigrinum.
— fallax.

Evelyna flavenseens.
— fufuracea.

Masdevallia Schtimii.

Oncidium cucullatum.
— haltevatum.

Odontoglossum megalophilum.

Maxillaria nigresceus.

Sobralia violacea.

Altitude 6,000 à 7,000 pieds (température moyenne 16° 67).

Pleurothallis ruberrima. Nasonia sanguinea. undulata. Maxillaria Meridensis. Stelis Lindenii. longissima. Epidendrum recurvatum. pigrescens. xylostachyum. pentura. sceptrum. Ornithidinm niveum. tigrinum. Rodriguezia stenochila. fallax Sobralia violacea. Evelyna furfuracea. Ponthieva maculata Oncidium maisaefolium. Alteusteinia fimbriata. Odontoglossum odoratum. Cranichis monophylla.

angustatum.

Altitude 5,000 à 6,000 pieds (température moyenne 18° 33).

Pleurothallis chamensis. Cyrtopera Wnodfordir. Stelis spathulata. Maxillaria scabrdinguis, Epidendrum dichotomum. grandiflora, ceratistes. melina. Lindenii. nigrescens. carneum. Inteo-alba. tigrinum Lycaste gigantea Schomburgkia rosea. Auguola Clowesn. Chondrorhyncha rosea. Scaphyglottis ruberrima. Pilumna fragrans. Camaridium luteo-rubrum Frrnandezia longifulia. ournuratum. Oneidium faleipetalum Ornithidium sanguinolentum linguiforme. Cyrtopodium bracteatum Brassia glumacea. Comparettia falcata Govenia fasciata. Sarcoglottis picta. Zygopetalum gramineum Physurus rariflorus

Altitude 4,000 à 5,000 pieds (température moyenne 20:00)

Masdevallia friangularis - Cleistes rosea.

DE LA STATION DE CERTAINS GENRES D'ORCHIDÉES.

Warrea hidentata. Sobralia dichotoma.

Mormodes Cartoni. Epistephium sessiliflorum.

Trichocembrum maculatum. Physurus Preslei.

Altitude 3,000 à 1,000 pieds (température moyenne 21° 67)

Epidendrum stenopetalum. Habenaria maculosa, Cattleva Mossiæ. – Lindeuii.

Ghiesbreghtia calanthoides.

186

Altitude 2,000 à 3,000 pieds (température moyenne 23° 89, température maximum 26° 67, température minimum 12° 78).

Schomburgkia undulata, Burlingtonia Granadensis, Odontoglossum hastilabium. Jonopsis pulchella,



# CALENDRIER HORTICOLE.

### -HELLEN,

Travaux généraux. On est arrivé à une époque de l'année où tous les travaux ont une telle importance, si l'ou vent tirer un parti avantageux de ses cultures, que toute l'activité du jardinier est devenne indispensable; aussi n'y a-t-il à donner aucune prescription particulière pour les travaux dits généraux, qui sont de simple préparation; lahourer, semer, coulier à la terre, si féconde dans cette saison, tout ce qu'elle peut recevoir, sarcler, biner, arroser, veiller à l'équilibre de tous les végétaux qui couvrent le sol et récolter, tels sont les travaux qui se spécialisent dans chaque geure de culture qui réclame sa part dans les soins de l'horticulteur.

Jardin patager. — Couches. — Si le temps est froid, on seme de la scarole, et le plan est hou à repiquer vingt ou vingt-cinq jours après le semis.

— PLEINE TERRE. — Dans la première quinzaine du mois on seine à une exposition ombragée des choufleurs pour l'antonne; on continue de seuer des pommes de terre, des pois et des haricots pour récolter en vert; des carottes hatives, des radis rose et noir, des choux de Milan, de la laitue et de la romaine, de l'oscille, du cresson alénois, du pourpier, du persil et du cerfeuil à une exposition ombragée.

On sème de la poir ée à cardes qu'on repique lorsque le plant a 8 ou 10 cent, de hauteur, on sème de la raiponce et de la chicorée de Meaux. On repique le poireau semé en mars, et vers la fin du mois on met en place les céleris turc et raye, semés dans la première quinzaine de mai.

Jardin fruitier. Il faut apporter le soin le plus serupuleux à visiter ses espaliers pour maintenir l'équilibredans toutes les parties des arbres, et y remédier si l'on remarquait qu'il tend à fléchir quelipne part. On devra concentrer toute son attentiou dans les opérations si importantes du pulssage, du purcement et de la suppression des bourgeons inutiles et des gourmands, seuls moyens d'avoir des arbres toujours heaux, et d'un produit assuré; car des soins que nous preservous ici dépend l'avenir des aibres tout aussi bien que de la taille; et si l'on attend trop tard pour porter remède à une déviation dans un aibre qui croit avec force, une partie ama vigoureusement végété aux dépens de l'autre et il sera trop tard pour y rétablir l'harmonie. Il n'est pas besoin de dire que les sarélages et les binages sont de nécessité première.

Jardon d'agrément. On fauche les gazons, entretient par le ratissage la propreté dans les aflées, bine assiduement les massifs et les bosquets, arrose les végétanx à fleurs et les plantations nouvelles; assure par des tuteurs les plantes telles que Roses trémières, Dalhias, Asters, etc., trop faibles pour se soutenir seules, et l'on donne des appuis aux végétaux grimpants comme Cobées, Clématites et autres végétaux volubiles. On coupe la tige de toutes les feurs qui sont flétries et l'on ne couserve que les porte-graines. Les concles, devenues inutiles à la multiplication, peuvent servir encore à ranimer des plantes languissantes. C'est le moment de greffer à oil poussant toutes les variétés de rosiers, ainsi que quelques autres arbres et arbustes.

Serres. Truis les soins à donner aux végétaix qui restent en serre toute l'année, consistent à les garantir par des abris contre l'arrieur du soleil, à les arroser, à leur donner de fréquents serungages, biner les pots et entretenir les plantes dans le plus parfait état de propreté. On continue les grefies de Camelias, Azalées, Rhododendrons, etc. Les végétaux qui peuvent passer deliors la belle saison exigent, ontre les soins réclamés par les premières, des arrosements suivis, des abris, des tuteurs, et il faut veiller à les empécher de faire saillir en dehors de leurs pots des raeines qui s'établissent dans le sol.



### PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

DÉCRITES OU FIGUREES

DANS LES

#### JOURNAUX D'HORTICULTURE ETRANGERS.

Galcandra Baueri. Giarmante Orchidée originaire du Mexique où elle actrouve dans plusieurs localités, et dont l'introduction remonte à quéques années. Elle a deurà l'autonne dernier dans les serres de MV. Loddiges, Latige en est simple; les feuilles bancéniées, tri-nervées; les sépales et les pétales linéaires, aigns, d'un vert mêté de brun; le labelle est large, pourpre, à gorge jaune soufre, denticulé aux ses hords, et la farme en est cuentièe. La disposition florale est en panicule muiditore Quoique cette espèce ne soit pas d'un coloris des plus brillants, elle réunit d'excellentes qualités, entre autres, la longue durée de ses Beurs qui commencent à paratire à la fin de l'été et continuent de se soccèder sans interruption jusqu'à Noel si la température est favorable, avanlage précient à une époque si dépouvare de fleurs. Sa culture exige une température élevée et beaucoup d'hunidité pendant qu'elle vigète, et comme les autres Orchidées du Mexique, une température basse et de la séchet esse quand elle est en repos. Ou peut cultiver le Galcandra Baueri en pot on sur des écorces, (Pauron Mag., avril 1847.)

Androsace lanuginosa. C'est d'après un indisidu qui a fleuri an mois d'août 1845 chez M. Lowe, qu'a été faite la figure de cette charmante Primulacée qui est entièrement couverte de poils lanugineux, et dont les fleurs, d'un beau rone carné avec un cell jaune et un tube calicinal renflé, forment de nombreuses ombelles terminales. On l'a obtruue de graines récoltèes dans l'Himaleys. C'est une plante rustique qui fleurit à l'autonne et n'exige que peu de soine Elle se multiplie de semences et de bontures, et il fant recquiri à re anole de multiplication, parce que les pleds qui en proxiennent sont plus vigoureux que les siellles plantes. On peut faire utilement servir cette notivelle espèce d'Androsace à la décoration des rocailles qui ornent les jardius paysagers. (ht.)

Tigridia Couchiflora, var. Il atkinsonii; ce nouveau Tigridia, dont la fleur est grande, et les divisions extérieures d'un beau jaune orange, tantis que les divisions intérieures, de forme sagitiée, sont comme la partie luférieure du perigene externe, maculées de cramoisi riche sur fond jaune, est un hybride obtenu par M. J. Horsfield, de Whittield, près de Mantchester, de graines provenant de la fécondation du conchiflora par le paromia. Cette fécondation remonte asser haut : car M. Borsfield raconte : qu'il y a environ to on t2 ans, il coupa les anthères d'une fleur de conchiflora au moment un elle s'ouvrait, et sampoudra le sitguaise axec le pollen d'une fleur de paromia, et qu'il cottin, par satte de cette fécondation, trois plantes qui réunissent les caractères des deux espéces croisées : l'habitus et la vigueur du

père, le coloris et le mode de panachure de la mère. Quelquefois les divisions exlernes sont élégamment striées de lignes rouges. Un des grands mérites de cet hybride c'est d'avoir la rusificité du pareonia et de fleuir avec la plus grande facilité; le conchifora, au contaire, est assez délicat, végète lenteuend et fond facilement. M. Horsfield, qui cultive similanément les deux plantes, a pur conserver à grandi pelne un pied de conchifora, tandis qu'il a multiplié sa variété hybride à profusion. (Id.)

Eriopals billohn, Ce nouveau genre d'Orchidée apparlient à la tribu des MaMillaridées; mais il ressemble à un tel poiut au genre Eria avant sa floralson, qu'on
lut a imposé le nout d'Eriopais à cause de relle ressemblance, qui tromperait les plus
labiles. Les feuilles en sout larges, plunes et groupées par trois; et du sommet d'un
pseulo-bube allongé s'échappe une hampe charnue portant un long épi floral,
làche, de 20 à 25 fleurs larges d'environ 2 centimètres, ouvertes, d'un heau jaune
colorées sur leurs bordsd'orangé vif; gynosième court et vertiàtre, lahelle plus court
que les sépales, à lobes latéraux larges et arrondis, relevés autour du gynosième;
lobe moyen très-court et cordiforme, de même couleur que les sépales et tiqueté de
pourpre; les 2 lobes latéraux ciliés sur leurs bords et portant à leur partie médiane
une glande à deux lobes arrundis terminés par deux pointes aiguis an-dessous, et audessus desquelles se trouvent deux autres pellis appendices de même forme. On ignore
l'histoire de ce genre, qui a fleuri pour la première fois, au mois de septembre de
l'année dernière, chez M. J. S. Blandy qui l'avait acheté dans la collection si riche en
plantes rares de fen M. Barker. (Bot. register), aveil (1847.)

Sarcochilus fuscoluteus. Cette nouvelle Orchidée, importée de Barnéo par M. Lowe, appartient à M. F. G. Cox, de Stockwell. Les fenilles en sont lougues de 12 centimètres et larges de 2, les fleurs sont disposées en épi conique et dense; elles ont environ 2 centimètres de large, elles sont d'un jaune brillant piqueté de chamois. (Idd.)

Aquillegia jucunda. Fisch. (A. Glandulosa, Sweet; A. Alpina, Deless.). Les fleurs de nette nouvelle Aucolie, provenant de graines envoyées de Sibérie par le docteur Fischer à la Société royale d'horticulture de Londres, sont d'un joit bleu porcelaine mancé, les éperons de la corolle sont courts et roulés en crosse, de la même conleur, à leur base, que les sépales, et blancs à leur sommet qui est cordiforme ; les étamines sont d'un beau jaune d'ur et dépassées par les styles. C'est une plante vivace, robuste, haute d'environ un pled quand on la cultive dans une terre mélangée de sable et de terreau de fenilles. Elle convient très-bien à la décoration des rocailles si elle peut être garantle de l'immidité quand elle ne végète pas ; mais quand elle est sur le point de fleurir, il lui faut des arrosements abondants. On la multiplie de graines par la séparation des pieds. L'époque de sa floraison est de juin en août, Quoiqu'on donne comme synonymes à cette nouvelle espèce, les A. glandulosa et aipina, le docteur Fischer la regarde comme intermédiaire : ses pétales sont uvale-arrondis landis qu'ils sont frommés dans l'alpèna et aigns dans la glandulosa, les pédoncules sont plus larges que rians la première et les carpettes en moins grand nombre que dans la seconde ; elle réunit à ces dissemblances d'être plus naine, d'avoir les fleurs d'un plus beau blen et le fenillage arromil et glauque. (1d.)

Augrecum virens. Assez semblable à l'Angrecum churneum dans son jeune âge, il semblerait en être une variété minima et en diffère par l'aplatissement du sillon moyen du labelle. On le suppose originaire de Serampour. (1d.)

Dendroblum (Dendrocorpne, chrysotoxum, huporus des Indes par MM. Hendersons, ce nouveau Dendroblum, d'une grande beauté, se rapproche de Paggregatum; mais II en différe entièrement par son labelle qui est déconpé en franges délicates et d'un caractère singuiller. (HL.)

Odontoglossum Warnerl, var. purpuratu. Cet Odontoglossum appartient à la section des Xanthochilum, Le Warneri a deux variétés : le sordidum dont tes sépales et les pétales sont Jaunétres et atriés de pourpre ; le purpuratum dont les pétales et les sépales sont blancs et atriés de pourpre vil. C'est me petine plante à pseudobulles pytformes, uni-bifoliés, à bampecourte et grêle, et à sept on huitdeurs ; les sépales et les pétales sont la néfolés aigus, blancs striés de pourpre mancé, le gynostème est court, blanc à opercule jaune, le labelle est une fois et demi aussi long que les sépales, étalé jaune, tri-lobé, le lobe moyen très-développé et divisé en cœur à sa base. On croit l'espèce type originaire des régions tropicales de l'Amérique. Elle a paru pour la première fois en 1845 à l'exposition de la Société royale d'Hortlculture. La variété pourpre a été reçue de Mexico par MM. Loddiges, chez qui clie a deuri en 4846. (td.)

Aeriopsis densifiora. Espèce curieuse d'Orchidée importée de Bornéo par M. Lowe, Contraîrement aux autres espèces de ce genre, ses fleurs sont disposées en grappes serrées d'environ deux pouces de long. Elle sont petites mais délicatement marquées de brun sur fond vert jaunâtre et le labelle est rose bordé de blanc. (ht.)

Brassavola retusa. Cette nouvelle espèce venue de Maracaibo, diffère de toutes les autres espèces de ce genre par un labelle qui est blanc avec une tache verte à la base, ondulé, cunéiforme, tronqué, lisse sur ses bords. (Id.)

Clematis nedicellata. On rapporte à une seule et même espèce, comme varlétés d'un Ivoc commun, les C. viri hosa, semitriloba on polymopha, pedicellata, et calucina ou baleurica, et cette aplalon que ne partagent pas tons les botanistes est celle de Cambessèdes qui les étudia dans les Bajéaces. Il dit que « quand le Cirrhosa croît dans la plaine de Malurque près de Palma, Campos, etc., ses feuilles sont presque entières on faiblement crénelées, mais que quand elle atteint les montagnes d'Esporlas, Valdemosa, etc., les fenilles deviennent graduellement tri-lobées, palmées ou presque iligitées. J'en ai plusieurs échantillius que j'al recueillis au sommet de Puig-Major, à 2400 pieds au-dessus du niveau de la mer, dont les feuilles sont non-sculement palmics; mais dont les segments sont divisés presque à la base, en divisions étroites, presque liméaires et dentées. « Ces considérations n'empéchent pas Edwards de regarder la pedicellata comme une espèce distincte à cause de ses feuilles obtisés, de son petit involucie qui est à une distance constitécable de la fleur et du peu de développement de la Beur même. La Bot, register l'a reçue de la Sardaigne, où elle croll à l'état sauvage, sons le nom de C. bulenrica. C'est un arinste vigoureux qui résiste aux hivers ordinaires et très-convenable pour garnir des murs et des trèilages de pen d'élévation, parce qu'il végète avec peu de rapidité ; les femilles sont fascleulées, ovales en cœur, entières, deutées, tri lobées, ternées, obtuses, nucronnlées, l'involucre est petil, distant de la fleur et les sépales sant arrondis, on le unitiplié bontures de bois à demi-aoûté, et il fleudt deux fois par an, au printemps et à l'automne. M. Lee l'a présenté il y a plusieurs aunées à la Société d'Hortieulture (dd.)

Cœlogyne speciosa. M. Th. Lobb a envoyé cette nouvelle espèce de Carlagyne de Java, à MM. Veitch d'Exter; ce paraît être le Chelonanthera speciosa du
docteur Blume, qui l'avait tronvé à Java sur les arlures du mont Salak, et c'est à
tort qu'il l'a rapporté à l'Anguerum nervosum de Rumphlus. Les fleurs en sont
larges de 12 cent., les sépales et les pétales d'un chamois sale, et les lobes latéraux
du labelle d'un brun foncé, ce qui leur enlève tout éclat, quoique leur grand et
large gynostème et l'extrémité du lobe moyen soit d'un blanc pur. Elle croit avec
rapidité et fleurit facilement. C'est au reste une plante d'un aspect agréable. (Id.)

Henfreya scandens. Cette nonvelle Acanthacée, introduite par M. Glendinning de Turham Green, a concourt à l'exposition de la Société d'Uortleulure, sous le nom de Dipteracanthus. On en a fait un geore distinct dédié à sir Arthur ttenfrey, et fondé sur la stucture de son stigmate, petit, bi-lobé, obtus et égal, ce qui le différence des genres Dipteracanthus et Strobilanthes dont il se rapproche par tant d'autres points. (td.)







DETTE DE PARIC

# RHODODENDRUM ARBOREUM HYBRIDUM van. (1).

(Rhododendron Coquette de Paris-)

Classe:

Ordre:

DÉCANDRIE.

MONOGYNIE.

Famille naturelle:

#### ERICACEES

Tribu

BHODODENDRÉES.

(Rosages, L. de Jussieu.)

cabact Essent. Calice quinquepartite; Corolle hypogyne infimilibuliforme ou subcampanulée, à limbe quinquefide ou plus rarement septemble, égal ou subbibliblé; Etamines hypogynes ou insérées ou sommet de la corolle, en nombre égal aux divisious du limbe, ou quelquefois double, Filaments filiformes, ascendants; Antheres mutiques, loges déhiscentes au sommet par un pore oblique; Ovaire quinque on décemloculaire, loges multiovulées; Style filiforme; Stigmate capité; Capsule globuleuse ou oblongue; Graines nombreuses.

Arbustes ou arbres croissant spontanément dans les Alpre d'Europe et d'Asie, dans l'Amémérique boréale, et dans les Indes, à feuilles allernes, très entieres, tonjours vertes ou décidues, à fleurs en corymbe de couleur variée.

On a divisé ce genre en cinq sections :

1º Anthodendron Reich. Corulle pentamère, limbe subbilablé; él 5; ovaire pentamère, fl. jaunes, une esp. orientale, les autres de l'Amérique sept.

2º Rhodora Linn. Corolle pentamère distinctement bilaluée, lobe superieur trilobé, l'inférieur biparti, ét 10, ovaire pentamère; fleurs roses, esp. de l'Amér, sept

3º Eurhododendron Jacq Corolle campanulée, pentamère; ét. 10; ovaire pentamère, Espèces de l'ancien monde et de l'Amér. sept. C'est à cette section qu'appartiennent les Rhododendrons cultivés dans nos jardins.

Syn. Vireya Blume.

4º Booram Smith. Corolle pontamère, campanulée; ét. 10, ovaire octo-décamere, esp des Indes.

5º Hymenasthes Blum. Corolle camponulée, heptanère; ét 14; ovaire pentamere; esp. du Japon.

Le genre Rhododendrum semble inépuisable dans ses variations : ses larges fleurs se plient, entre les mains de l'horticulteur habile, à toutes les formes imaginables, et affectent toutes les mances, qui jouent entre elles avec une mobilité suns égale, aussi

Du grec βόδον, roso, et δένδρον, arbre, à cause de l'apparence de ses fleurs éclutantes qui le font ressembler à un bouquet de roses.

ces brillants végétaux sont-ils les plus riches décorations de nos serres tempérées, qui ont un air de fête quand ils les embellissent de leurs amples corymbes auxquels il ne manque, comme aux l'amellias, qu'un peu de parfum pour être les rois des végétaux d'ornement.

La Coquette de Paris, qui a fleuri ponr la première fois en 1847 chez M. Paillet, mérite à tous égard le nom qui lui a été donné : c'est une plante hors ligne et d'une distinction de coloris qui la fera rechercher de tous les amateurs. Elle est de forme élégante, a les fenilles longues, lancéolées, d'un vert vif, légèrement taché de ferrugineux en dessous, le pétiole en est court et trapu, et du même ton que la feuille; les écailles qui enveloppent le bouton à fleur sont brunâtres et lancéolées aiguës; les fleurs, au nombre de quinze, sont infundibuliformes, les divisions en sout grandes et inégales; les quatre inférieures, presque égales entre elles, sont plus étroites que la division supérieure, qui est ample et très-ondulée sur ses bords, le fond de la corolle est d'un blanc très-légèrement teinté de lilas; le bord des divisions corollines, est d'un violet vif qui dégrade de ton en descendant vers le centre du limbe. La coulenr blanche du fond se propage sans perdre de sa pureté jusqu'au fond de la corolle que ne vient tacheter aucune macule. S'il en existe dans quelques fleurs ce n'est qu'un rare accident, à peine distinct; on peut donc considérer cette variété comme entièrement dépourvue de macules. Les filets des étamines sont du même violet que le bord des lobes de la corolle dans les flenrs adultes, et les authères sont chamois clair; le style est blanc, le stigmate aplati, jaune vif, à bords briquetés, au lieu d'être claviforme comme dans les autres variétés, et il affecte l'apparence de la colerette du Narcisse des poètes; c'est uno plante très-fleurissante, décrite pour la première fois et qui n'est pas encore dans le commerce.





# MILTONIA CUNEATA (1).

(Miltonie à labelle cunéiforme.)

Classe:

Orden; MONANDRIE

Famille naturelle :

ORCHIDÉES.

Tribu:

VANDĖES.

CARACT. ESSENT. Folioles du périgone planes et sessiles; Sépales roulès, connés à la base, conformes avec les pétales; Labelle très-grand, dilate, entier, sessile, subconne avec le gynostème, lamellé à la base; Gynostème courl, semicylindrique, auriculé au sommet; Pollinies deux, caudicules oblongues, adnées.

Plantes herbacées du Brésil, epiphytes, pseudobulbeuses, hampes uni-multiflores, munics d'une gaine, écailles équitantes ; fleurs grandes et belles

Syn. Marrochilus Knowl et Westser.

Microchilus Flor, cab.

Les Miltonia sont, parmi les genres si nombreux en espèces de la grande famille des Orchidées, sinon les plus splendides, du moins ceux qui joignent à une forme élégante et gracieuse, un coloris frais et pur. Les Miltonia candida, spectabilis, Russeliana qui seront bientôt surpassés, sans donte, par le Miltonia Morelliana, ont mérité de prendre place dans les collections où l'ou recherche des fleurs éclatantes plutôt que le grand nombre des espèces.

Le Miltonia cuncata, introduit en France pour la première fois, par M. Morel, à qui l'adressa, en 1845, M. Pinel, son collecteur, qui a exploré avec tant de succès la région du Moro queimado, au Brésil, vient réclamer une place à côté de ces brillants ornements de nos serres.

Ce nouveau Miltonia a les pseudobulbes allongés, renflés au milieu, d'un vert pâle, pulvérulents; les feuilles longues de 20 à 25 cent., étroites, assez aignés, lisses, d'un vert tendre, marquées au centre d'une seule nervure médiane; la hampe est grêle,

Co bean genre, au labelle large et de couleur éclaiante a été dédié au pocte anglais Miltot.

longue d'environ 20 cent., d'un vert dur et sombre, violacée dans ses articulations, à écailles scaricuses; elle porte à son sommet de 2 à 4 fleurs, larges de 5 à 6 cent, : les sépales sont ovalesaigus, ou plutôt kmeéolés aigus, oudulés sur leurs bords, à pointe renversée, d'un jaune verdâtre, très-apparent au sommet et à l'onglet ; le limbe est lavé de bistre ; les pétales sont étalés, trèsoudulés sur leurs bords, marqués de stries transverses de même couleur que dans les sépales; mais conpant le fond plus régulièrement. Labelle très-ample, étroit à son onglet; partie moyenne bicaronculée ou relevée de deux plis saillants blanes ponetués de violet; le lobe inférieur, large et orbienlaire, est découpé au milieu en deux lobules arrondis à leur base; il recouvre les deux sépales inférieurs dout on ne voit que l'onglet et le sommet; sa couleur est un blanc de lait pur, qui tranche nettement sur le fond bistré de la fleur; gynostème court, demi-cylindrique, avec une crête au sommet dépassant les loges anthérifères, qui sont arrondies, jaunes et ponetuées de violet ; point d'insertion du labelle et du gynostème, lyré, et d'un joli violet.

Le Miltonia cuneata est une plante vigourcuse et d'une végétation active, qui réussit également bien en corbeille et sur des écorces. Sa fleur dure très-longtemps sans que les couleurs s'en altèrent sensiblement. Il n'exige pas d'autres soins que ses congénères.





# SENECIONES HYBRIDI (1).

(Seneçons (cinéraires) hybrides.)

Classe ;

Ordre:

SYNGÉNÉSIE.

POLYGAMIE SUPERFLUE.

Famille naturelle :

COMPOSÉES.

Tribu:

SÉMÉCIONIDÉES.

CARACT. ESSENT. Capitule multiflore, homogame, discoide, ou hétérogame, fleurs iluray un uniscriées, ligulées, fernelles, celles du disque, tubuleuses, hermaphrodites, Involucros caliculés, à écailles unisériées, subscarieuses sur leurs bords ou souvent sphaeélées. Réceptacle épaléncé, nn ou alvéolé; Corolles du rayon ligulées, celles du disque tuhuleuses, à limbe quinquedenté; Anthères écaudées; Stigmales du disque, tronquis, pénicillés; Akènes subcylindriques; Aignelles poilues, plurisériées, caduques, égales.

Genre répandu sur toute la surface du globe, composé de végélaux herbacés ou frutiqueux, polymorphès, à feuilles alternes ; inforescence en capitules solitaires, en corymbe ou en panicules, corolles du disque presque taujours jaunes, plus rarement pourpres; ligules jaunes, quelquefois pourpres ou blanches.

Ce genre se divise en XVI sections d'après sa distribution géographique. Les Seneçous cultivés dans nos jardins sons le nom de Cineraires appartiennent à la 1x section, celle des Canaries, appelée par bon Pericallis, et qui a pour caractères : un invoucre unisérié, polyphylle, écaliculé ; des ligules nombreuses et planes; ce sont des arbrisseaux et des herbes des Canaries et de Madère, à feuilles caulinaires pétiolées, palmati-nervées, angulées-lobées, cordées à la base, le plus souvent tomenteuses en dessous, et quelquefois munies de stipules auriculées, à la base du pétiole; capitules tomenteux, à pédicelles bractéoligères; fleurs pourpres, blanches, ou plus rarenneot iannes.

Syn. du g. Anecia, Neck
Aspelma, Neck.
Syn. de Sect. Cineraria, Less.
Syn. de div Pericallis, Don.
Bethencourtia, Chois.

Les charmants Seneçous qui occupent anjourd'hin, sous le nom de Cinéraires, dans la culture ornementale, une place que ne

<sup>(4)</sup> L'étymologie de ce mot vient de zenez, quia vere caneseit, et celui de cinéraire de ciné, au pl cinera cendres, à cause du duvet grisatre qui recouvre souvent les deux surfaces de la feuille.

leur dispute aneme antre fleur, puisqu'ils fleurissent après les Camellias et les Bhododendrons et avant les Pélargoniums, sont des variétés hybrides produites par les Senecio auritas et eruentus, originaires de Madère et des Canaries, et introduits en Europe depuis près de soixante-dix ans. Des croisements sans cesse renouvelés ont donné naissance à tontes les variations imaginables de coloris et de forme llorale, qui ont jeté la confusion dans la nomenclature spécifique de ce genre et ont fait onblier les espèces génératrices qui sont rentrées dans le domaine de la botanique.

Les qualités recherchées aujourd'hui dans ce genre sont : des tiges trapues, rameuses, gurnies de feuilles larges et denses, des cimes à pédoucules courts et des fleurs larges, à corolles du rayon étoffées, arrondies, serrées de manière à former une roue parfaite, sans lacuncs entre elles ; on recherche parmi les tons si variés de leur coloris, ces mances délicates qui zonent les corolles de tons dégradés opposés entre eux, et enfin, un disque proportionné à la dimension des rayons. Nous trouvon aujourd'hui tontes ces qualités réunies dans nos nombreuses collections de Cinéraires, et nous avons chois parmi les gains les plus nouveaux, les plantes du coloris le plus distingné, pour permettre aux amateurs d'apprécier les progrès de ces charmants hybrides.

Les variétés dont nous donnons la figure sont des hybrides des Cinéraires Kven et Grandis, et elles possèdent toutes les qualités recherchées par les horticulteurs.

4º Phenix (Lémon). Plante basse, trapue, rameuse; feuilles à lobes très-aigus et non dentieulés; fleurs en corymbe dense, larges de 5 cent., pétales étroits, sublinéaires aigus, de couleur amaranthe vif. Cœur brun pourpre, ponctué de jaune par la saillie des stigmates qui viennent s'épanouir à la surface du disque. L'ampleur de la lleur de cette jolie variété compense les défauts qu'on peut lui reprocher, telle est, entre autres, l'acuité de ses pétales.

2º La Reine (Chauvière). Pédoncules floraux très-longs; feuilles entières, fleurs d'environ 5 cent., pétales très-larges, obovales, tricuspidés, portant sur leur limbe trois sillons profonds, pointe blene passant au violet lilacé dégradant de ton jusqu'au milieu du pétale, moitié inférieure blane pur; cœur d'un beau violet.

5º Perfection (Chanvière). Plante bien faite, en buisson ramifié; feuilles lobées-deuticulées; fleurs de 2 cent., pétales larges, courts, échancrés au sommet, d'un beau violet bleuâtre; ouglet carminé tendre, disque blanc pur à la base; cœur violet foncé.

4º Indispensable (Dufoy). Même feuillage, plante assez élaucée; fleurs de 2 cent. 1/2, pétales arrondis, violet amarunthe teinté de bleuâtre; onglet blanc pur; cœur lie de vin.

5º Impératrice Joséphine (Dufoy). Plante formant un buisson touffu, même feuillage que le u° 5; fleurs de 2 cent, de largeur, à pétales arrondis, larges, d'un beau bleu violacé; onglet rougeâtre; cœur violet foncé et saillant.

6° Vicomte d'Avène (Chanvière). Fenilles larges, lobées simuées, entières; fleurs larges de 2 cent., pétales étroits, arrondis, d'un bel amaranthe violacé vif; cœur blanc, cotonneux, parsemé de points jaunes.

Nous ne parlerous pas ici des procédés suivis par nos hortienteurs pour obtenir ces charmantes variétés, quí n'out rien à envier aux variétés anglaises des florienteurs les plus en réputatiou, tels que MM. Jackson de Cross Lanes, lvery de Peckham, etc. On les trouvera exposés dans tous leurs détails à la page 211 de ce même numéro, et nous y avons joint la description succincte de 27 variétés les plus nouvelles provenant en partie de nos gains français.



# CAMELLIA JAPONICA, VAR. PIRZIO.

(Camellia Pirzio.)

Voir pour les caracteres de ce genre le numéro de mai, page 129.

C'est d'Italie qu'est venu, il y a environ trois ans, ee bean Camellia péoniforme, qui a attiré les regards des amateurs de ce genre brillant, dans toutes nos expositions. C'est une plante d'une belle tenne, dont les rameaux sont plutôt élancés que trapus: le hois est rongeâtre ; les feuilles, portées sur un pétiole assez court, sont obovales, acuminées, d'un vert brillant mais assez dur. découpées sur leurs bords en denticules serrés et aigns; les boutons à fleurs sont gros mais pointus, protégés par des écailles vertes et soyeuses; la fleur est large de 12 ceut., les pétales extériems sont arrondis et irrégulièrement frangés, cenx du centre sont dressés, quelquefois aigus et déchiquetés, ee qui donne à cette fleur une ressemblance frappante avec les helles Pivoines de Chine; la conleur est un beau blane de lait, parfois légèrement lavé de rose très-tendre; avec des stries d'un beau rose sur le centre des pétales; cette flenr, capriciouse dans le jou de sa panachure, présente quelques pétales qui sont mi-partis roses et blanes, striés on réticulés, soit extérieurement, soit intérieurement. Il n'apparaît an centre de la fleur aucune anthère qui vienue trancher sur le foud. Lors de sou premier épanouissement, la fleur est complètement iufundibuliforme, ou plutôt en volant parfait; elle acquiert avec l'âge le double de son diamètre primitif, sans pour cela se déformer et perdre de la pureté de son coloris, ni de la texture ferme de ses pétales : quelques fleurs out cependant alors une bande rose très-régulière sur le milieu de chaque pétale; mais cette couleur s'étend sur le fond lors de l'épanonissement de la flem et lui donne une nuance rosée délicate qui ne lui fait pas perdre son éclat, mais la teint d'un carné tendre qui se marie agréablement au blanc pur du fond de la fleur.





-

constant pena



# CULTURE DU DAHLIA

### POUR LES EXPOSITIONS,

PAR M. TURNER.

TRADUCTION ET NOTES PAR M. A. MIELLEZ.

(Suite et fin.)

Il est bon d'observer que les plantes de semis qui fleurissent les premières ne produisent que rarement (ou jamais) une fleur bonne à être conservée. Elles proviennent des plus belles graines cueillies sur des fleurs ereuses; elles lèvent les premières, et gardent toujours l'avance peudant toute la saison; on peut faeilement les reconnaître à leur taille élevée, sans branches de côté. An contraire, les petites plantes que l'on doit soigner pour obtenir des fleurs avant la gelée, produisent généralement les meilleures fleurs. Il est bien connu que les plus beanx gains sont rarement exposés la première année, ils proviennent des plus petites graines cueillies sur les fleurs les plus pleines.

Sur le renouvellement des plantes et la conservation des tubercules.

Je suis d'avis qu'il faut renouveler quelquefois les bonnes variétés auciennes. Les cultiver continuellement dans le même jardin sans changer même de terrain, produit le résultat que l'ou doit prévoir : les fleurs dégénèrent et un changement devient nécessaire (1).

La manière de conserver les tuberenles pour s'en servir ensuite pour la multiplication est si simple et si généralement connuc, que

<sup>(4)</sup> En renouvelant souvent les variétés, on peut planter des Dahlras doux le même terrain pendant un temps indélint. Je puis montrer une pièce de terre on l'on cultive des Dahlias depuis plus de trente aus, sans interruption. — Ils y croissent toujours aussi bien que la première aunce.

ce serait perdre du temps et du papier que de m'étendre sur ce sujet (1). Je recommande sentement de conserver des plantes en pots de certaines variétés commes pour pousser mal des racines, comme Duchess of Richmont, Mrs. Shelley et plusieurs autres.

Reportons-nous en arrière sur le goût de la culture du Dahlia, et nous remarquerons avec plaisir l'amélioration graduelle de cette belle plante d'autonne; chaque année amène une plus grande perfection. C'est dans ces derniers temps que les plus belles variétés ont été introduites. Il est généralement admis qu'un semis reconnu très-bon vaudrait anjourd'hui plus d'argent qu'à aueune antre époque (2).

Comme prenve du progrés constant du Dahlia, je citerai un seul fait : la collection qui obtint le prix de 20 livres sterling à l'exposition de Cambridge, en 1840, pour les 24 plus belles fleurs, n'avait plus qu'une seule de ses variétés comprise dans la collection des 24 plus belles fleurs qui a obtenu le premier prix à l'exposition métropolitaine de 1846. Cette variété, qui se maintient depuis 13 à 14 aus, est Sprengsfield rival. Je n'ai pas besoin de dire que ces deux collections ont été cultivées par moi. La première était considérée comme la plus belle produite à cette époque, et la dernière comprenait certainement les 24 plus belles fleurs que j'ai exposées en 1846. Je me rappelle très-bien qu'à Cambridge, Unique (Anseil) était la plus belle fleur de l'exposition; Pénélope, Amato, Conservative, Maid of Bath et plusieurs autres fleurs, abandonnées aujourd'hui, brillaient alors de tout leur éclat.

<sup>(1)</sup> Voici le meilleur moyen de bien conserver les Inbercules :

Lorsque vas plantes seront deplantées, coupez les tiges à pou de distance des tubercules, laissez sécher les lubercules pendant un jour ou deux, rentrez-les ensuite dans une serre frode ou à défaut dans une enve bien seche — Plantez-les dans une terre tres-légère ou dans des cendres à peu près seches. — Visitez-les une ou deux fois peudant l'inver pour vous assurer qu'elles un pourrissent pus.

<sup>(3)</sup> Ceci peut être exact pour l'Angleterre-

### RESTAURATION DES ARBRES FRUITIERS

ÉPUISÉS PAR LA VIEILLESSE.

(Suite et fin.)

Pour assurer le succès complet de l'inpération qui précède, il sera bou de pratiquer, à l'automne de la troisième année, une tranchée circulaire qui, naissant à 1°32 du pied de l'arbre, présentera une largeur d'un mètre et une profondeur de 0°70. Cette tranchée sera remplie avec une terre neuve de consistance moyenne et suffissimment améliorée à l'aide de terreau. Ce soin permettra aux nouvelles racines de rencontrer une terre lertile et non épuisée par la végétation précédente de l'arbre. Si, pendant ce travail, on tencontre quelques ancientes racines, il sera bon de les conserver intactes.

Nous ferons encore une dernière observation. Si, lorsqu'on vient à recéper les branches d'un arbre décrépit, ces branches présentent un dlamètre de plus de 0°06 et surtout si leur écorce offre une grande épaisseur, il sera plus prudent de poser des greffes en couronne Théophraute à chacun des points où l'on désire obtenir de nouvelles branches, car, dans ce eas, il pourrait arriver que les nouveaux hourgeons ne perçassent que très-difficilement la vieille écorce.

Ainsi que nous croyons l'avoir démontré, on pent donc restaurer, rajeunir les arbres fruitiers épulsés par la vieillesse ou par une tallle viciense. Nous engageons d'autant plus à avoir recours à ce moyen, que l'on obtient ainsi, bien plus rapidement que si on les plantait, des arbres auxquels on peut donner les formes les plus convenables, et qui vivent ensuite aussi longtemps que des Individus récemment plantés.

Ce que nous venons de dire du rajennissement des arb es s'applique particulièrement à ceux placés en espatier. Quant à ceux en plein vent, on opérera d'après les mêmes principes. Alosi, s'il s'agit d'arbres en vase, chacune des branches-mères sera recépée à 0=20 ou 0=25 de la naissance, puis on la greffera si on le juge nécessaire. Il sera convenable, par la raison que nous nvons donnée plus hant, de n'opérer ce recépage qu'en deux aus. On laissera donc le quart des branches, coupées seulement à moitié de leur longeur, en ayant soin de les répartir également sur la circonférence du vase.

Pour les arbres en pyramide, on les disposera comme l'indique la fig. 3.

Cest-à-dire qu'on coupera la tige vers la moitié de sa hauteur, les branches latérales seront taillées d'antant plus long quelles seront plus rapprochées de la base, de manière à conserver à l'arbre sa forme pyramidale. Celles de la base seront coupées à 0°60 de leur naissance, et celles du sommet à 0°45 seulement. Il y aura généralement plus d'avantage à greffer en couronne chacune de ces branches, parce que l'action de la sève réparité sur une plus grande étendue de tige n'aurait pas une force suffisante pour développer assez vigoureusement les nouveaux bourgeons. On pourra opérer le ravalement de toutes les branches la nième année, car les quelques boutous que présentera encore la tige suffiront pour entre-tenir les fonctions des racines.



lig. 3. Vienz poirier en pyramide, rajenni.

Nous insistons pour qu'on supprime la moitié environ de la hauteur de ces arbres. Si, en effet, on la laissait entière, les ramifications inférieures, étant raccourcies, n'auraient plus assez de force pour atturer à elles la sève des ractues qui s'élancerait alors en trop grande abondance vers le sommet de la tige. Ces ramifications seraient anéanties, et l'on ne pourrait plus rendre à l'arbre sa forme primitive. En opérant, au contraire, comme nous veuons de l'indiquer, on refoule la sève au profit des ramifications inférieures.

Pendant les premières années qui suivront ce rajeunissement des pyramides, il sera nécessaire de tailler très-court les rameaux du sommet , afin de les empécher d'absother une trop grande quantité de seve au détriment de ceux de la base qui doivent conserver plus de longueur, afin que l'arbrereprenne sa forme primitive. Il sera également convenable, pour les arbres en pyramide ou en vase, de renouveler une partie de la terre qui les environne, et cela en opérant comme pour les arbres en espalier.

Les arbres à fruit à pepins et les groseilliers sont ceux qui présentent le plus de chance de succès. Ceux à fruit à noyau se comportent moins bien, parce que leur vieille écorce développe moins facilement de nouveaux bourgeons que celle des premiers, et que d'ailleus la greffe n'y réussit pas toujours. Il est surtout, parmi ces derniers, une espèce pour laquelle le recépage présente rarement de bous résultats, c'est le pècher. Il est en effet très-rare de voir percer de nouveaux bourgeons sur la vieille écorce de ces arbres après le récepage. Aussi ne conseillons-nous cette opération, pour cette espèce, que tlans le cas seudement où il existerait, vers la base des branches, des rameaux tout formés. Alors on devra couper les branches immédiatement au-dessuis de ces rameaux.

Il est encore une autre espèce d'arbre fruitier dont nous n'avons pas parlé et qui peut être également rajeunie, c'est la vigne.

Le remplacement successif des coursons sur les cordons de la vigne détermine aussi, à la longue, des exostoses, des nodosités plus ou moins prononcées. La circulation de la sève se trouve entravée et les cordons devenant de plus en plus languissants ne donnent presque plus de produits (fig. 4). Lorsque



Fig. 1, Restauration de la vigne en treille

la vigue est arrivée à ce point, il n'y a aneun avantage à la conserver dans cet état, il convient de rajennir. Pour cela on coupe les cordons en A, afin d'obtenir en B un sarment vigoureux. On le laisse se développer librement, L'année suivante, au printemps, on couche chacune des tiges portant ainsi un sarment, et l'on fait ressortir l'extrémité des sarments au pied du mur, précisément au point où doit s'élever la nouvelle tige, On opère ensuite comme s'il s'agissait de former une treille avec de jeunes vignes.

Toutefois il deviendrait nécessaire de remplacer une partie du terrain épuisé par la végétation prolongée de rette treille. Dans ce but on devra, immédialement avant le couchage des nouvelles tiges, enlever 0° 12 à 0° 15 de la surface de la plate-bande, en s'efforçant de mutiler le moins possible les anciennes racines. On remplacera ce sot appauvri par une autre couche de terre de 35" d'épaisseur environ et hieu amendée avec du terreau consommé. C'est dans ce nouveau terrain qu'on pratiquera le conchage des tiges.

> A, DUBREUIL, de Rouen.



### DE LA CULTURE FORCÉE DES ASPERGES.

La culture des Asperges est tellement ancienne, qu'on ne peut guère remonter historiquement à l'époque de l'introduction de cet excellent légume dans l'alimentation de l'homme; il paralt sculement qu'on s'en occupe depuis longtemps dans le but d'obtenir des produits précoces; car nous trouvous dans La Quintinye, dont le traité de culture est de la fin du xvue siècle, des préceptes pour cultiver les Asperges en pleine terre et sur couche, exposés avec la lucidité qui fait connaître un pratirien excreé. Il s'en faut, pourtant, quoiqu'on puisse assigner à cette culture une date précise, qu'elle soit entrée sitôt dans le domaine publie : il n'y avait que les princes et les personnes riches qui pussent jouir de ces primeurs. Ou peut done dire avec certitude, que la culture forcée des Asperges ne date pas de plus d'un siècle.

Dans ma jeunesse, il y avait quelques marolchers en réputation, tels que MM. Fr. Fournier et Marie, qui se livraient spécialement à cette culture; et elle piqua ma euriosité comme un des problèmes les plus importants de l'horticulture; ce fut d'eux que je recus les premières lecons.

En 1818, époque qui cependant n'est pas bien éloignée de nous, on ne pouvait, par la méthode adoptée chez ces habiles primeuristes, obtenir en neuf aus que quatre récoltes d'Asperges; encore, cette production forcée épuisait-elle la plante de manière à ne plus lui permettre de rien produire an-delà de ce terme. Ce résultat défavorable me surprit, et j'ensse aimé à essayer de perfectionner cette enlture, si j'ensse été à la tête d'un établissement assez considérable pour l'entreprendre, et que j'ensse en un bail assez long pour tenter une plantation qui ne donne de produits qu'après plusieurs années d'attente, et ne rapporte pas chaque année.

Quinze ans s'écoulèrent sans que je pusse mettre à exécution le désir que je nourissais toujours de me livrer au perfectionnement de la culture forrée des Asperges, et ce ne fut qu'en 4855

que je pus le réaliser.

Au mois de mars de cette même aunée, je fis des couches d'une épaisseur médiocre sur lesquelles je plantai mes Asperges, et je semai aussitôt après une saison de carottes. Contrairement à ce que j'espérais, cet essai ne réussit pas; en recherchant la cause de cet insuccès, je reconnus qu'en défonçant le terrain sur lequel j'avais établi mes conches, j'avais retourné la terre, et que celle du fond qui se trouvait en dessus, n'ayant pas été mnrie par l'influence des agents atmosphériques, avait nui à la réussite de mes semis; cependant il leva parmi les carottes une graine de melon, je lui donnai des soins et elle prospéra si hien, que je songeai sérieusement à planter des melons sur mes conches d'Asperges.

Le mauvais succès de ma culture de légumes me détermina néanmoins, à retourner à la fois la terre et les couches où j'avais planté des Asperges, dans l'espoir de recommencer l'année suivante à la même place, ce que je tis.

En 1854, au mois d'avril, je pratiquai des tranchées d'un mètre 50 cent. de largenr sur 55 cent. de profondeur; je fis des couches de 58 à 40 cent. et après les avoir foulées et mouillées, je les chargeai de 16 cent. de terre. L'espérais assez de ce nouvel essai et j'eus assez de confiance en ma nouvelle méthode pour consacrer près de 2000 mètres de terrain à cette culture.

Après avoir bien nivelé le sol, je déposai sur la conche des coffres destiués à recevoir des châssis, et je plantai sous chaque châssis de 1 mètre 50 cent, de côté, 16 griffes d'Asperges d'un au de semence. Je couvris la terre d'un bon paillis et je plantai par châssis deux pieds de melon. Ils rénssirent d'une manière satisfaisante saus nuire à la végétation des Asperges.

Lorsque les melons eurent acquis les trois quarts de leur grosseur, je plantai par châssis quatre choux-fleurs, et an mois de septembre, j'y semai une saison de mâches pour l'hiver; le tout réussit au-delà de mes prévisions. Au mois de février suivant, je labourai les sentiers qui se trouvaient exhaussés, parce que la conche avait tassé, ce qui me servit à rechausser mes griffes d'Asperges, et je plantai par dessus des romaines on des laitnes, avec deux rangs de chonx-llems par planche; dans cet état on n'eût jamais deviné que ce fût une conche. La rapidité de la végétation fut telle, que j'obtins des Asperges de près de 17 cent, de circonférence. En améliorant la terre on peut, avoir deux récoltes par au, indépendamment des Asperges, qu'on peut forcer après deux années de plantatión, et ultérieurement, deux fuis sur trois aus; résultat d'autant plus favorable, qu'il avait fallu, jusqu'à ce jour, attendre trois ou quatre ans pour avoir une première récolte, et ne forcer ses Asperges que tous les deux uns; ce qui double réellement le produit.

On peut ajonter aux avantages de ce pracédé de culture, la longue durée des plants : car depnis 1851 je n'ai pas planté d'Asperges, ce n'a été que l'année dernière et cette année que j'ai fait des plantations nouvelles, sans avoir pour cela détruit ma première plantation, qu'on peut visiter et qui est la preuve la plus convaineante que je puisse donner du succès de cette nonvelle méthode dont je désire l'adoptiou par tons les horticulteurs.

Pour servir de guide aux personnes qui désireraient entreprendre cette enlture, je vais indiquer le nombre des planches que j'y consaere avec celni des griffes d'Asperge que je plante dans chacune d'elles.

| An mois d'avril 1854 : 10 planches contenant  | chaenne 240   |
|-----------------------------------------------|---------------|
| griffes, ce qui fait, en tout                 | 2400 griffes. |
| En avril 1846 : 12 planches à 192 griffes par |               |
| planche, ce qui donne un total de             | 2504          |
| En avril 1847 : 12 planches plantées de la    |               |
| même manière                                  | 5207          |

Ce qui donne nu total de . . . . . . 7008 griffes, plantées dans 34 planches.

L'extension que j'ai donnée à cette culture prouve que je suis

loin de m'être contenté d'un résultat théorique, mais que j'y ai joint la pratique sur une échelle qui est le garant de l'excellence de ma méthode.

LENORMAND.

Le terrain dans lequel M. Lenormand a opéré étant extrémement léger par suite du renonvellement fréquent des couches qui y accumulent leurs débris, on ne pourra arriver aux mêmes résultats qu'en se rapprochant da ces conditions qui sont indispensables pour obteoir du succes.

(Note de la Rédaction.)



### DE LA CULTURE DES CINÉBAIRES.

La culture des Cinéraires ne présente aucune des difficultés qui interdisent la jouissance de certains genres de plantes ornementales aux personnes peu familiarisées avec les pratiques horticoles. On les multiplie aussi bien de boutures que de graines. Pour ce dernier mode de propagation, il faut que les graines soient semées aussitôt après la récolte, c'est-à-dire en juillet ou août, et jusqu'en septembre, si, par l'effet de circonstances défavorables dans la température ambiante, elles n'étaient pas mures plus tôt.

Il faut les semer en pot ou en pleine terre et recouvrir trèslégèrement la graiuc, en maintenant le sol dans un état constant de moiteur par des arrosements répétés mais dispensés avec ménagement.

Lorsque les plants sont assez forts, qu'ils ont trois ou quatre feuilles, on les repique par deux ou trois dans un même pot, puis on les met à l'ombre. Si on les repique en pleine terre, il faut les espacer de 10 cent., ee qui permet aux plantes de devenir en peu de temps fortes et trapues; on les leve alors en motte, avec précaution, opération qui a lieu vers la fin de septembre on dans le courant d'octobre, et l'ou rempote chaque plante dans des pots de cinq ponces de diamètre environ, dans une terre composée par tiers de terre de bruyère, de terre franche et de terreau. On les ombre pendant quelques jours et on les laisse à l'air libre pour que le plant s'accontume à l'action de l'air extérieur, ce que, dans le langage des horticulteurs, on appelle s'endureir.

On les rentre alors en orangerie, en serre tempérée on sous chassis, avant les premières gelées; car elles n'exigent aucune chaleur, mais demandent seulement à être à l'abri du froid.

Les Cinémires commencent à fleurir en février et durent jusqu'en mai. Pendant tonte cette période, ces charmantes Composées règnent sans rivales dans nos serres, grâce aux variétés nombrenses si différentes de coloris et de forme, que les horticulteurs ont obtenues par des semis et des croisements répétés.

S'il se trouve dans les semis quelques variétés remarquables qu'ou tienne à conserver, on les multiplie par les petits drageons qui se trouvent au bas de la tige et ne doivent porter aucune fleur.

On les repique au nombre de trois ou quatre dans des pots de 8 à 10 cent. de diamètre, et daus le même mélange de terre que pour la multiplicatiou par graines. On les arrose légèrement, les met sur couche tiède et les recouvre d'une cloche, en hiver et au printemps; mais dans les multiplications d'été et d'automne, on les fait à froid sons cloche. Lorsque les boutures seront suffisamment reprises, on les divisera et on en mettra une dans chaque pot de 10 cent., en leur donnant les mêmes soins qu'à celles de semis.

Si l'on remarquait dans la plante une tendance prononcée à se diviser, il fandrait en couper la semmité pour la faire drageonner on ramifier.

Pour conserver ses Cinéraires, il fant les tenir, l'été, dans un cudroit à demi-ombré, et enterrer les pots de manière à les cacher entièrement à la vue.

Le plus grand inconvénient de cette culture, et ce à quoi il faut apporter la plus grande attention, car de là dépendent la beauté et la vigueur de la plaute, est le puceron qui s'attaque aux Cinéraires avec voracité et en entraîne infailliblement la perte. On pent prévenir le mal en enfumant ces insectes, dès qu'on s'aperçoit qu'ils se multiplient, et la fumigation de tabac est celle qui convient le mieux pour la destruction de ces parasites.

Nous terminerous cet article par une liste avec description succincte des variétés les plus récentes et les plus recommandables dues à nos semis français, et de quelques Cinéraires nouvelles, importées récemment d'Angleterre.

Triomphe (Dufoy), Violet satiné mancé de rose cuivré;

Inc mpareible (Infoy), flose violacé à centre blanc bordé de cramoisi nuancé; Bleolor (Infoy), Fond blanc, centre vose illacé, pointé de blen foncé; paniente tres-duffée:

Jeune parisienne (Dufoy). Fond blanc, centre rose violacé; pointé de pourpre bleutaire; Désirable (Dufuy). Blanc carné lavé de rose tendre ;

Sidonic (Lémon). Rose amaranthe clair;

Dantes (Chauvière). Amaranthe brillant;

Madame la comtesse de Talleyeard (Chamière). Blanc bordé de carmin violacé:

Napoléon (Chauvière). Violet évêque ;

Désirée (Chauylère). Violet bronzé avec un cercle rose et blanc au centre ;

Nee plus ultra (Onfoy). Violet blen, centre bianc;

Virginalla (Dufoy). Blanc pur, centre violet;

Souvenir (Dofay). Blen fonce magnifique;

Blcolor (Chauvière), Blanc, large bordure carmin;

Refulgens (fufoy), Rouge violacé, pétales courts et de belle forme ;

Arc-en-clel (Dufoy), l'ond blanc granité, bleu cendré pointé de bleu;

Captivation (Dufuy). Fond blanc carné, bordé de carmin velouté;

Triomphant (Chauvière). Houge carminé sif très-brillant;

Mutabilla (Chauvière : Amaranthe violacé transparent; Princesse royale (Pipe), Blanc pur bordé de pourpre;

Perfection (Dufoy). Cerise vif, pétales courts ;

Angélhia (Dufoy). Fond blanc nuancé de rose carminé clair, paniente très-forte;

Nobilla (Ivery), Blanc bordé de rose;

Admiration (Dufoy). Fund blanc pur bordé de carmin vif;

Conqueror (lvery . Blen de roi:

Fleur de Marle (Dufoy). Fond blauc pur bordé de carmin vif., pétales très-

Joséphine (Chanvière). Blen foncé, centre lilas.



## EXPOSITIONS HORTICOLES

DE CLERMONT-FERRAND, DE RENNES ET D'AMIENS.

Notre mission étant d'enregistrer tous les faits qui constatent les progrès de l'horticulture en France, et jaloux d'applaudir à ces conquêtes pacifiques qui grandissent chaque jour le domaine de la science des jardius et nous l'eront bientôt trouver dans nos voisins d'outre-Manche et de Belgique, des émules et non plus des maîtres, nous aimons à mentionner les expositions qui ont lieu dans nos départements et n'ont souvent que peu de chose à envier aux expositions horticoles de la capitale.

Nous commencerous, pour procéder chronologiquement, par l'exposition de *Clermont-Ferrand* qui a en lieu vers le milieu du mois de mai.

La Société d'horticulture de l'Auvergne s'est montrée digne de son mandat : elle représente avec une intelligence remarquable les intérêts de l'horticulture locale, et e'est dans une sage direction qu'elle distribue ses encouragements et donne une impulsion active à l'horticulture si jeune encore du département du Puy-de-Dôme.

Clermont-Ferrand a été le centre où sont veuns se concentrer les richesses horticoles de Riom, d'Issoire, et de tous les points du département où il se trouve des horticulteurs ou des amateurs, car chacun se disputait l'honneur de concourir à cette fête brillante.

Malgré l'époque avancée de la saison, qui n'offrait plus la ressource des Camellias, et ne pouvait s'embellir des Rhododeudrons et des Azalées de l'Inde qu'en en retardant la floraison, cette exposition a été très-remarquable; M. Bravy y a concouru par l'envoi de Rhododendrons, d'Azalées, d'Erica, d'Epacris et de Pelargoniums dont il a présenté plus de 60 variétés dans le plus splendide état de floraison. M. H. Lecoq, qui a publié un traité si plein de recherches intéressantes sur l'hybridation des végétaux, a mis ses préceptes en pratique et a exposé une collection d'Auricules de la plus belle forme et du plus brillant coloris, résultant d'hybridations faites avec une profonde connaissance du sujet.

M. Lecourt avait, malgré la saison avancée, exposé quelques beaux Camellias chargés de fleurs, et l'on remarquait au milien d'un lot de brillantes Azalées un Azalea variegata de première force et couvert de ses larges corolles panachées. Ses Pimelées étaient d'une force également très remarquables; à ses Cinéraires venaient se joindre celles non moins belles ni moins variées de M. Girand; et à ses Calcéolaires, celles de M. Geneillaux, qui les avait envoyés d'Issoire.

M. Carlier avait exposé sa belle collection de Cactées qui est presque unique eu France, tant par la variété que par la force des sujets.

Il avait été envoyé de Riom, par MM. Boiset et Levadoux, une fort belle collection de Bruyères.

Mais ce qui augmentait l'intérêt de cette exposition et ne se présente pas toujours, même à nos expositions parisiennes, bien que Paris soit le bercean de l'horticulture maraîchère, c'est le nombre des concurrents au prix de culture maraîchère; un d'eux, M. Delnsse père, a exposé une collection de plus de 50 sortes de légumes de la saison ou lorcés, de la plus grande beauté. A ces maraîchers industrieux s'était mêlé un amateur, M. Cuel, dont les preduits ont mérité une récompense.

Il manquait à nos départements une horticulture marafelière, et nous ne pouvons qu'applandir aux efforts généreux des Sociétés qui appellent l'intérêt du public sur une branche d'industrie dont chacun prodte saus en connaître les laborieux artisans.

Quelques jours après cette exposition, Rennes, la capitale de la Bretagne, a cuson exposition, dont le programme était également rédigé avec une entente complète des intérêts de l'Inorticulture On doit signaler en première ligne, la collection de plantes rares et nouvelles de M. Prosper Nerrière, de Nantes, qui a obtenu le prix du premier concours pour son *Cryptomeria Japonica*, C'est également à lui qu'à été décerné le prix du quatrième concours pour sa belle collection de Rhudodendrons et d'Azalées, bien qu'on ait remarqué avec plaisir les Rhododendrons de M. Favre et les Azalées de M. Decomble qui y avait joint des Roses, sans que ces deux exposants aient pris part au concours.

M. Nerrière, qui a également été le lanréat du troisième concours pour les plantes les plus nouvelles encore peu répandues dans le commerce, a cu le prémier prix du sixième concours, que nous n'avons pas encore vu figurer dans nos programmes parisiens et qui mériterait eependant d'y trouver place : il était relatif aux plantes les mieux étiquetées. Il n'est pas indifférent que les horticulteurs connaissent exactement le nom des plantes qu'ils cultivent, et nous voyons avec plaisir que ce concours a été l'objet d'un deuxième prix remporté par M. Diard, et de plusiemrs mentions honorables.

M. Lefèvre père a répondu au denxième concours sur le plus beau gain dans un genre quelconque, en envoyant sa belle enllection de Renoncules et d'Anémones, fruit de croisements qui out produit de nombreuses variétés.

Trois prix out été décernés pour la plus nombreuse exposition de plantes en fleurs.

Les fruits de primeurs ont produit comparativement peu de nombreux; deux prix ont été décernés pour de fort belles Fraises anglaises et un Cantaloup Prescott.

Il avait été ouvert un concours pour les productions d'horticulture maralchère et deux prix ont été décernés. Tontefois, malgré la beauté des légnmes exposés, un ne remarquait pas l'émulation qu'on aimerait à trouver dans cette branche d'industrie.

Le célèbre Paulounia imperialis, dont la réputation, bien atténnée chez nons, est encore vierge sur les hords de la Loire, a cu les honneurs d'un double prix décerné en dehors du concours pour une première floraison chez MM. Caille et Sanvaget.

Parmi les collections d'amateurs qui ont contribué à embellir

l'exposition, on a remarqué les Ericas et les Calcéolaires de M. Ducoudray-Bourgault.

En général, les plantes exposées témoignaient tant par leur nombre que par leur beauté et leur choix de l'intérêt qu'excite l'horticulture dans les deux départements les plus actifs et les plus éclairés de la Bretagne.

Amiens a eu son exposition au commencement du mois dernier : moins ambitiense que les Sociétés de Clermont-Ferrand et de Rennes, celle du chef-lieu de la Somme avait ouvert un modeste concours pour la plus belle collection de Pelargoniums.

Quatre concurrents se sont présentés : ce sont MM. Flaudre, Capy, Wachy et Millet-Mallet. Chacun d'eux avait des droits à l'attention et aux éloges du jury ; on remarquait surtont plusieurs gains nouveaux de M. Wachy, qui attestent un praticien trèsversé dans la culture des Pelargoniums ; mais les concurrents out dû céder devant la collection aussi remarquable par le choix des variétés que par la culture savante, de M. Millet, qui a obtenu le prix.

On avait admis à cette exposition quelques autres plantes que des Pelargoniums, telles que des Roses de M. Thellier et de M. Flandre, et des fruits en parfait état de conservation de M. Thuillier-Allou, qui y avait joint des Fraises et des Cerises de cette année.

Il a été décerné, en séance générale, une médaille en vermeil à M. Victor Pàquet, un des membres du jury, pour son traité des plantes potagères,



## DESCRIPTION DE QUELQUES CACTÉES NOUVELLES

FAISANT PARTIE DE LA COLLECTION DE MM, CELS.

(Suite.)

Echinocactus Misleyl, Port, des Hort, dédié à M. Misley, amateur distingué de Barcelone.

Tige sphéroide, à sommet aplati, d'un vert olivâtre; côtes verticales aiguës, sillons aigus; aréoles enfoncées, un pen obliques au sommet, présentant un ovale aplati au sommet, lonjours placé entre deux saillies de la côte; feutre fauve et court.

Neuf à treize épines, longues d'environ 3 centimètres et quelquefois plus, très-recourbées, brunes, subulées à base, huit rayonnant, symétriquement disposées à droite et à gauche de l'aréole, et recourbées sur la plante, une inférieure placée entre les deux dernières; celles-ci plus courtes, une ou deux centrales très-recourbées en dedans vers le sommet de la tige.

Fleur inconnue en Europe.

Patrie, le Chili.

Echinocactus Huotii, Port. des Hort., dédié à M. Huot, amateur distingué, de Strasbourg.

Tige oblongue drageonnant à la base, d'un vert tendre; neuf à dix côtes verticales renliées près des aréoles, saillantes, sillons larges et profonds; aréoles oblongues, à feutre d'abord fauve et ensuite gris cendré, long d'abord et ensuite court.

Épines brunes et rougeatres d'abord, ensuite d'un carné jannâtre; neuf à quatorze épines dont dix rayonnantes, divergentes, inégales, effilées, disposées régulièrement, les supérieures de 1 à 2 centimètres et les inférieures de près de 3 centimètres, quatre centrales disposées en croix, trois inférieures subulées, dont une plus forte, la supérieure moins forte; toutes presqu'égales, de 3 à 6 centimètres.

Fleur inconnue en Europe.

Patrie, le Chili.

Echinocacius Cumingii Salm? dédié à M. Guming, naturaliste-voyageur, au Chili, résidant actuellement à Londres.

Tige hémisphérique d'un vert tendre; côtes tuberculeuses peu obliques, peu distinctes, formées de tubercules imbriqués, presque coniques, gibbeuses en dessous de l'aréole, distantes de 2 centimètres environ, terminées supérieurement par un sillon qui va rejoindre la côte voisine; feutre trèscourt, d'un guis blauchâtre. Epines nombreuses au nombre de 20 à 25, divergentes, d'un jaune carné.

Flour de 3 contimètres, sépales nombreux, étroits, d'une couleur souci foncé.

Patrie, le Chili.

(A continuera)

# CALENDRIER HORTICOLE.

#### STRUCTULE TO THE PROPERTY.

Travaux généraux. Ces travaux sont les mêmes qu'en join, seulement d'fant peut-être encore plus d'activité, car la température est devenue brôlante : la chaleur moyenne est de + 14°, et s' la quantité moyenne de pluie parait égale aux mois de l'aumée dans lesquels il plent modérément, l'hygromètre indique que l'air, traversé par des courants chargés de calorique, est dans un état de siccité qui ne peut que nuire à la santé des végétaux. Aussi tous les soins tendent-ils à les défendre contre l'influence redoutable d'inne chaleur desséchante. On récolte beaucoup, on sème peu et déjà l'on enlève à la terre les plantes qui ont accompli leur période de végétation.

Jardin potager. — Covenes.—Mêmes opérations que le mois précédent. Il ne reste qu'à donner des soins aux plantes telles que melons, patates et aubergines qui reconvrent celles qui existent.

— PLEINE TERRE. — On sème des poireaux, de la ciboule, de la chicorée de Meaux, de la scarole et des choux-fleurs, et un met en place ceux qu'on a semés le mois précèdent. C'est encore le mouneut de semer des navets, de la raiponce, à laquelle on mile des radis, pour protèger le jeune plant, si délicat, contre l'influence solaire, des carottes demi-longues pour l'hiver, et vers la flu du mois de la chicorée toujours blanche, de l'ognon blanc pour être repiqué au mois d'octobre, et des srorsonères pour passer l'hiver.

On met en place le céleri ture qu'on espace de 33 centimètres, les chous de Vaugirrard, entre chacun desquels on met 80 centimètres; on repique les fraisiers à 13 centimètres, et l'on britte du céleri tous les quinze jours pour en avoir toniours de bon a être consommé.

C'est le moment favorable pour arracher les échalottes et l'ail.

Jardin fruitier, Les espatiers, dont la végétation est luxuriante, et qui sont chargés de fruits, exigent de fréquentes visites; ou palisse, ébourgeonne, découvre sans les dégarnir, les fruits dont on veut accélérer la maturation, et l'on veille avec l'attention la plus scrupuleuse à maintenir l'équilibre entre les différentes parties des arbres. Dans les jours les plus brûlants, on arrose les pêchers au pied et le soir ou en seringue les feuilles.

Vers la fin du mois, ou commence à greffer en écusson à oul dormant les cerisiers, pruniers, péchèrs, abricotiers, pointers et pommiers; et l'on greffe à ceil poussant tous les arbres dont la végétation se prolonge jusqu'aux gelées.

Jardin d'agrément. Les premiers soins consistent à arroser, palisser, tondre, élaguer, pour entretenir le jardin dans un état de propreté irréprochable. On donne des soins aux fleurs d'autonmequ'on mel en place à la fin de ce mois. On commence à ébourgeonner les dalitias qui ont une tendance à jeter dans toutes les directions des branches qui les convertissent en épais buissons et nuisent à la beauté de la fleur; quand les lis blancs ont donné leurs fleurs, on les relève et les plante à 15 ou 20 centimètres de profondeur.

Dès que les feuilles et les hampés des narcèsses, jonquilles et autres oignons à fleurs ainsi que celles des renoucules et des anémones sont desséchées, on les relève et met sur des tablettes dans un endroit sain et aéré les hulbes, griffes et tubercules.

C'est le moment favorable pour semer les lupins polyphylles, dès que les graines sont mâres; à l'automne on les repique en pots et on les protége contre la rigueur de l'hiver en les metlant dans une orangerie on sous un chassis froid; au printemps on les remet en pleine terre.

A la fin du mois on marcotte les ceillets.

Serres. Les plantes cultivées dans les serres étant pour la plupart dehors, it ne leur faut que des arrosements et des soins de simple propreté; celles qui exigent une chaleur élevée et ne penvent quitter la serre, demandent, ontre les soins généraux, du grand air, un abri contre les rayons du soleil, et chaque fois qu'elles l'exigent, des arrosements modérés et des bassinages fréquents.



## PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

#### DECRITES OU FIGURIES.

DANS LES

#### JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS

Anigozauthos fuliginosa. Nouvelle espèce d'Hémodoracée à fleurs en épis paniculés, à péticelles et partie inférieure des fleurs converts d'une pobsecence pluneuse d'un brun fuligineux, et dont le pérjone, profondement divisé, est d'un vert jaunâtre ponctué de violet; filets staminaux bleuâtres et de la longueur des divisions du périgone. Cette plante, déjà suffisamment distinguée de ses cogénères par la pubsecence qui la couvre, en diffère auxst par la division profonde de son périgone et la longueur de ses filets. (Bot. mag. acril.

Martynia fragrans, Lindl. Au printemps de l'année 1846 M. Ronner a envoyé au Jardin royal de Kew, de Beal del Monte mines, au Mexique, des graines de cette brillante Sésamée. Elle a les feuilles opposées, pétiolées, cordées ou oblongues-cordées, trilobées, à dentirales auguleux, cillées sur Jeurs bords, laflorescence en grappe terminale, calvee renflé, campanulé, obliquement plasé, musí à sa base de deux bractées plano-convexes ; fleurs à 4 étamines, largement ouvertes, les deux lobes supérieurs les plus étrolts, les inférieurs larges, arrondis, de conleur violet vineux ; partie inférieure de la gorge de la corolle marquée d'une large strie jaune vif linéolée de rouge, intérieur du tulie d'un blanc bleuâtre, partie supérieure de la gorge et base des deux lobes supérleurs, d'un beau janne ponctué de cramoisi, calice, bractées et tube corollin ciliés, oilens suave. Traitée comme plante de serre froide, elle a fleuri pendant tout l'été et a attiré les regards des amateurs, tant par le riche coloris de ses corolles que par son parfum délicieux. On ne doute pas qu'elle ne puisse passer l'été en plein air, et tout annonce qu'une planche entièrement garnie de ce charmant Martynia produira le plus bel effet et contribuera puissamment à l'ornement des jardins. (1d.)

Echimea discolor, On ne comait pas l'origine de cette nouvelle espèce d'. Echimea qui parati venir du Brisil : elle a été envoyée sons e nom de discolor par M. Henderson, et par le Jardin des Plantes de l'arls. Les feuilles de cette Bromeliacée sont liguifees, striées, fasciées, dentées en sele, il un vert vil en dessins avec des bandes trutiversales furfuracées et d'un beau pourpre violet en dessins. Hampe narné à sa base de bractées confeur channols; inflérenceure en paniente rameuse à la base et simple au sommet, fleur sessiles, dont le calice sondé à l'avaire est d'un rouge de corail à pointes noires, ce qui le fait ressembler, avant la sortie de la coroille, sirx

graines d'Abrus precatorius; la hauspe est de même couleur que le calice; corolle un tiers plus courte que le calice, d'un violet pourpre après son épanouissement, mals d'un ronge carminé avant l'anthèse; ce qui constitue surtout le mérile de cette plante, c'est la longue durée de ses fleurs qui conservent leur éclat pendant tout l'hiver. (Id.)

Columnea nurco-niteus (Colomnée dorée). C'est à MM. Henderson que le Jardin 197al de Kew doit cette Gesperiacée, plus curieuse qu'éclatante, malgré le nom pompeus dont on l'a décorée, et qui est originaire de la Colombie. C'est une plante suffruiqueuse, succulente, peu rameuse, couverte dans toutes ses parties de poils dorés et soyeux beaucoup plus abondants quand elles commencent à se développer; les feuilles sont opposées mais présentent ce caractère si différent, que l'une est longue de 10 à 15 centimètres, tandis que l'autre en a à peine 2 on 3; ces feuilles sont inéquilatérales; un côté est coupé brusquement à 2 centimètres de la base du pétiole, l'autre est décurrent; fleurs axillaires, fasciculées, bractéées; calice court; corolle incurvée, conjurimée et subanguleuse, un peu rendiée à la base, d'un jaune clair, que rehaussent les poils dorés dont elle est également couverte, limbe à 5 segments obtus, éganx. (Id.)

Angræeum funale. Orchidée épiphyte caulescente découverte d'abord à la Jamaique par Swartz et envoyée récemment au Jardin de Kew par M. Purdie. Elle croit sur le trone des arbres. La fleur a les sépales et les pétales d'un vert très-pâle et le labelle blanc bordé de verdâtre. Les synonymes sont: Officeoclades funalis, Lindl.; Epidendrum funale, Sw. Limodorum funale, Sw. (ld.)

Echinocactus Williamsti. Jolie caclée, d'un aspect gracieux lorsque ses fleurs rosées sont épannules. On l'a reçue des collines rocheuses dans le district des mines du Mexique. C'est une plante basse, couronnée de 7 à 8 manuelons, dont la base est marquée de stries transversales. Au centre de la partie supérieure est une dépression du milieu de laquelle sortent des fleurs courtes, largement étoilées, subsolitaires, d'un blanc rosé; tubercules nombreux, poilus ; pas d'aiguillons. C'est une plante de collection. (td.)

Azalea sinensis, var. macrantha. M. Byls a obtenu par ses semis et ses croisements incessants entre les Azalées de Chine et l'Azalée des Indes, des variétés ritès-intèressantes parmi lesquelles on a distingué la macrantha, qui a des fleurs à tube long et grèle, dont le limbe est largement épanoul, et les hords ondulés; la coloration générale est le blanc lavé de rose, surtont à la pointe des pétales, qui est d'un rose assez vif; le lobe supérieur est janue maculé de jaune plus foncé; les organes générateurs sont d'un bran jaunàtre et les anthèces sont violettes. (Ann. de Gand, avril.)

Sobralia Macrantha. Il y a cinq ans que, pour la première fois, le Sobralia macrantha a paru aux expositions belges; il y a deux aux, le même pied portait 36 fleurs mutes épanoules. Cette brillanthe Orchidée, qui n'est pas épithylse, mais terrestre, a de longues femilles lancéolées aignés, marquées sur leur limbe de stries très-prononcées. Les fleurs sont longues de plus de 12 centimètres, les sépales sont lancéolés aigus et renversés, les pétales, étalés, plus conrts, ondulés sur leurs bords; le labelle est un vaste cornet de 7 à 8 centimètres de loug, cachant le gyuostème dans sont tube qui est entièrement clos; le limbe est largement épanoul, frangé, ondulé sur ses bords, tout le labelle est rose avec des mances plus foncées dans toute la circonférence, le centre seul est blanc pur. C'est une fleue d'un admirable effet, d'une odenr suave et d'une granule richesse de coloris. On sait que les Sobratin, originaires du Pérou, y forment des balissons de 5 à 7 mètres, et croissent dans les rochers ombragés et les montagnes arides. Le mois de juillet est l'époque de leur floraison. Il en existe, dans le Jardin de Gaud, une variété dont le labelle est marqué d'une tache blanche, et les sépales sont plus rouges. (Id.)

Camellia Japoulea, rur. Jubile. Cette variété, obtenne par M. Low, chez qui elle a fleuri en 1845, u'a pas encore doomé sa fleur sur le continent. C'est une plante à tige ferme, ulont les feuilles sont fortement veinées, d'un vert foncé, larges, ovales, drufées et pointies. La fleur a 10 à 12 centim, de diamètre ; elle est aussi grande que celle de l'Elegans Chandlerit, semi-réguillère, à pétales blancs lavés et striés de rose; vers le centre soui quelques pétales jannatres. Le docteur Spac recommande de ne pas confondre cette variété avec un gain obtenu en 1845 par U. J. Van Hove de Caigny et qu'll avait nommé Jubilaire. Le Camellia Jubile a été nis en vente par souscription avec deux autres variétés qui sont : centifolia et Louit, dub.

Coffania Andinamarcana, Herb. (Collanie de l'Andinamarca). Au mois d'avril 1846 il a fleuri en Angleterre une Amaryllidée trouvée d'abord par Mathews ilans les montagnes basses de l'Andinamarca an Péron; plus tard M. Lobb en a envoyé des graines fraiches : ce sont elles qui ont donné naissance à la planie figurée dans les Annales de Gand. C'est une plante de serre chaude, à tige volubile, glabre, feuillée : les feuilles sont lancéolées on larges et glauques, pubesientes : les fleurs forment des grappes en ombelles terminales, pendantes, involucrées à la base, munies de pédicelles bractéés; périgone subcylindrique, folloles externes oblongues, elliptiques, intérienres spatulées plus longues, la confeur de la fleur est rose avec la pointe des folioles périgonales verte, l'ovaire est vert et glanduleux au point d'insertion des folioles; à la base de chaque foliole, fe rose passe au jaune. Les ombelles soot de 11 à 12 fleurs longues d'environ 6 centimètres. Un doute encore que ce solt un véritable Collania, car les anteurs de ce genre lui assignent, dans l'ordre des affinnés naturelles, une place entre les flémanthes et les Crinoles, tandis qu'elle aurait plutôt l'aspect d'un Mothonica, Onaud ce Collania est près de fleurir, on le passe de la serre chaude dans la serre froide où il conserve longtemps sa fleur. Il exige une bonne terre de bruyère et la culture des Lis. (Id.)

Statice eximin. Fisch, et Mey. C'est en 18½ que le professeur Fischer envoya à la Société d'horticulture de Londres des graines de cette nouvelle expèce de Staticé qui avalent été recueillies par le docter. Schrenk sur les frontières chinoises, an midi de la Daumgarie. D'après M. Fischer, les plaines et les montagnes de Kataton et de Labassy seralent son vérilable centre de végétation. C'est une plante de mu de deux pieds de hauteur, à feuilles radicales, oblongues ou obovées, amincies en pédiole, cartilagineuses, marginées, mucronées au bont; hampe une, droite, rauneuse à l'extrémité, rauneaux simples, cylindriques, pubescents, écailles chartacées, mucronées, fascientes quadridores, conglomériées, bractées un peu plus longues que les fieurs, l'extérieure wale, l'autre tricuspide, les intérieures scarieuses et oblongues; limbe du calice à cinq augles, d'un rosé pâle, corolle lilas avre une strie rouge sur chaque division. Cette espèce diffère des Statice speciosa et alata par ses branches arrondies au lieu d'être triangulaires. C'est une plante vivace qui ne fleurit que la seconde année de sa plantation, en juin et septembre, et préfère un sol mélangé de sable, d'argile et d'un tiers de terreau. On le multiplie, pendant qu'il est en repos, par la division des pieds ou mieux encore par le semis. Ce n'est pas, au reste, une plante d'un grand effet. (Id.)







TELOPEA SPET DOLLIN



# TELOPEA SPECIOSISSIMA (1).

(Télopée magnifique.)

Classe: TÉTRANDRIE. Ordre : MONOGYNIE.

Famille naturelle .

#### PROTÉACEES.

Trebu

GRÉVILLÉES-EMBOTRRIÉES-

CARACT. ESENT Périgone irrégulier, fendu longuludinalement, quadrifide au sommet; Étamines quatre, logées dans les cavités du sommet du périgone, Glandule hypogyne unique, semiannulaire; Ovaire pédicellé polysperme; Style filiforme, persistant, Follicule cylindracé, uniloculaire, polysperme.

Arbrisseaux de la Nouvelle Hollande orventale et de l'île de l'an Diémen, à feuilles eparses, denlées ou entières, à glandes cutanées hypogynes, inflorescence en grappes terminalescorymbeuses, enveloppées d'un involucre imbriqué, àécidu; pedicelles umbractées, fleurs coccinées.

Syn. Embothrium Smith.

Hylogyne Knighl.

C'est à M. Herment, de Graville, directeur des beaux jardins de M. Quesuel, que nous devons la communication de cette admirable Protéacée. Cet habile horticulteur la fait fleurir tous les ans; et elle produit, sous notre climat, un thyrse aussi brillant et aussi développé que dans son pays natal.

Le Telopea speciasissima a la tige simple, ne se ramifiant jamais avant la floraison et rarement après, à moins qu'on ne l'y force; l'écorce en est brunâtre, et verte sur les rameaux d'un au, qui se teignent de rougeâtre lors de leur développement; les feuilles sont alternes, obtuses, longues d'environ 20 centimètres, larges de 55 millimètres; obtuses au sommet, subspatulées, d'un vert sombre en dessus, plus pâles en dessous, munies dans les

Ce mot vient du grec τηλωπε; qu'on voit de loin, pour faire allusion à ses fleurs brillantes

deux tiers de leur lougueur de grandes dents inégales, à nervures principales suillantes; à la base de la fleur se trouvent quatorze bractées longues de 6 à 7 cent., larges de 2, subcanalienlées, les unes droites, les autres roulées en dessous, ovale-lancéolées, trèsaigués, d'un rouge amaranthe foncé, légèrement duvetenses et ferrugiueuses à la pointe; du centre de ces bractées s'élève un thyrse ovoïde on strobiliforme composé d'un nombre de plusieurs centaines de fleurs dont le coloris varie du carné vif au pourpre foncé. La corolle, renversée sur la base du style, est à peine visible; on ne remarque à l'extérieur que des styles retroussés en crochet, comme dans les Rosages et qui hérissent régulièrement le thyrse floral d'une multitude de crosses d'un carmin carné, très-renflées à l'extrémité; ces fleurs sont groupées en spirale serrée, deux par deux; la corolle est géniculée sur l'ovaire.

C'est une plante de serre tempérée, à qui il faut une terre de bruyère très-sablonneuse. On commence à la faire végéter dans la serre, et on la sort vers le 20 juillet, époque où on la rempote; cette opération donne à la plante assez de force pour lui faire former son bouton à fleur. C'est à ce mode de culture qu'il faut attribuer la floraison de la plante de M. Quesnel.

Le sujet qui a produit cette fleur est une bouture de einq aus qui est divisée en trois branches de 65 centimètres de hanteur.







### ROSA GALLICA HYBRIDA.

(Rose hybride, comtesse de Rambuleau.)

Classe: ICOSANDRIE." Ordre:
POLYGYNIE.

l'amille naturelle :

#### BOSACÉES.

Tribu:

ROSÉES.

EXACT, ESSET. Tube calicinal chracteole, contracte au sommet; limbe 3-partite; lobes imbriqués, un peuen spirale au sommet, souvent pennatisequés; Pétales, 4 à 5, insérés à la gorge ducalie; Etaments libres, Anthères biloculaires; Ovaires nombreux, uniloculaires; Styles exserts du lube calicinal, tantôt tout-à-fait libres, lantôt accrus en style colonnaire; Stigmales renfles, entlers.

Arbrisseaux ou arbustes, feuilles souvent imparipennées; folièles dendées, stipules admées au pétiole, Fleurs terminales, solitaires, disposées presque on corymbe, très-souvent douées d'une odeur searc.

Sections: 1º Rhodopsis Royle: limbe calicinal quadripartite; corolle tétrapétale.

3º Rhodophora, Neck, limbe calicinal quinquepartite, corolle pentapétale.

Notre horticulture vient de s'enrichir d'une nouvelle et brillante variété de Rosier hybride remoutant, provenant d'un semis de la duchesse de Sutherland, fait par M. Thomas (Pierre), horticulteur, à Saint-Denis.

C'est un rosier à rameaux vigoureux, d'un vert clair, munis d'aignillous inégaux, tant pour le nombre que pour la position et la taille, larges à la base, légèrement recourbés, rougeâtres; fenilles à einq folioles, d'un beau vert lisse, très-larges, ovales-acuminées, à nervure médiane pourvue d'aignillous à la page inférieure; stipules grandes, larges, acminées, glanduleuses sur leurs bords; hontous disposés en corymbes de 4 à 10 et 14 fleurs, très-renflés, excédant l'ovaire qui est oblong, à peine renflé au sommet, et se confond avec le pédoncule qui est court, épais et trapu; toute la surface de l'ovaire est garnie de poils glanduleux;

calice à sépales légèrement foliacés, allongés; fleurs très-pleines, de 8 à 10 centimètres de diamètre, d'une belle forme, etc., épanouissant facilement; confeur rose tendre, passant au rose clair en vieillissant, pétales du centre roulés et recourbés sur les styles; odeur suave des Cent-feuilles.

Le moment où cette charmaute rose à la forme la plus gracieuse est lorsqu'elle est à demi épanonic. Elle est très-florifère, franchement remontante, et forme des bouquets de 12 à 14 bontons qui dépassent la fleur et contribuent à la soutenir.

Nous considérons cette nouvelle rose comme une des plus brillantes acquisitions de cette année, et nous pouvons affirmer avec assurance que bientôt elle figurera dans toutes les collections où l'on recherche des fleurs d'une facture irréprochable, d'un coloris frais et pur et qui remontent avec constance.







## PRUNUS DOMESTICA, VAR. POND'S SEEDLING.

(Prune Pond's Seedling.)

Classo:

Ordes: MONOGYNIE.

Famille naturelle :

#### AMYGDALÉES.

(Rosacees-amygdalces, Juss ; Drupacees, D. C.)

CABACT. ESSEXT. Le genre Prunus de Linné est divisé en Irois sections: Armeniaca, Prunus et Cerasus. Les caractères essenliels de la section des Pruniers sont: Drupo couvert extérieurement d'une poussière glaucescente, noyau aigu aux deux extrémités ou fusiforme, comprimé, sillonné sur ses bords, el lisse dans ses autres parties. Jeunes feuilles convolutées; fleurs latérales, solitaires ou géminées, précores ou sortant avec la feuille de bourgoons propres.

Syn. Prunophora, Neck.

M. Jamin (J. Laurent) a introduit en France, il y a trois ans, cette nouvelle variété, obtenue de semence par M. Poud, amateur de fruits, en Angleterre; et elle s'est rapidement répandue jusqu'en Amérique, où les arborieulteurs la porteut sur leur catalogue avec une mention toute particulière. Pourtaut, ce fruit n'est pas encore comm chez nous, si ce n'est par une description succincte qu'en a domé prématurément un de nos journaux d'hortieulture, sans qu'il soit pour cela dans le commerce.

Avant de publier sur cette prune méritante, une notice descriptive, nous avons voulu attendre une nouvelle fructification; mais le soin avec lequel nous l'avons surveillée n'ayant rien changé à l'opiniou favorable que nous en avions conçue, nous pouvons aujourd'hui en parler avec assurance, et en garantir les excellentes qualités.

L'arbre qui porte la prune Pond's Seedling, est très-vigoureux; l'écorce est d'un gris brun, lisse, finement ponctuée de rougeâtre, les yeux sont assez distants, le bois des jeunes rameaux est d'un brun violacé tirant sur le rouge; mais affectant sende-

ment leur partie éclairée à leur extrémité; les feuilles sont longues de 10 à 14 centimètres, larges de 4 à 5, planes, rarement en gouttière, et irrégulièrement ondulées sur leurs bords, quelquefois renversées, à nervures très-saillantes; leur forme est ovale allongé, la pointe qui les termine en est courte et aiguë, le bord eu est erenélé; les dents en sout petites et régulières, peu profondes, la page supérieure est d'un vert lisse et moins luisant que dans les variétés Reine-Claude de Bavay et Water-loo, ce qui est dù à une pubeseence très-courte qui en tapisse la surface, et est très-pronoucée en dessons, surtout le long des nervures, qu'elle colore d'un jaune l'erruginenx assez intense. Le pétiole est long de 2 à 2 cent. 1/2, très-velu, violet en dessus, assez renflé à son point d'insertion, et porte à quelques millimètres du limbe deux glandes petites et d'un janne clair.

Le fruit est solitaire et quelquefois géminé, à pédoncule fort, rensié, court, vert dans la jeunesse du fruit et rouge lors de sa maturité. La prune Pond's Seedling est d'une forme elliptique, très-aigue aux deux extrémités dans sa première jeunesse et marquée d'un sillon très-profond qui règne dans toute sa longueur. Quand elle est mûre, elle acquiert le volume d'un œuf de poule, a de 5 à 6 cent. de diamètre, et ne porte alors qu'un sillon peu apparent. Sa couleur est d'un ronge violacé que recouvre une fleur d'un bleuâtre très-clair. La chair, qui en est fondante et parfumée, n'adhère pas au noyau ; elle se rapproche pour le goût, de la Diaprée, dont l'execliente qualité est comme, ou, pour la mieux faire apprécier, nous dirons quelle tient le milien entre la Reine-Claude et la prune de Monsieur. Le noyau est semblable à celui de la prune *Coé* , il est allongé , petit et aigu aux denx bouts. La chair de cette prune est très-épaisso, et elle a la peau fine, ce qui l'empêche de se conserver aussi longtemps que la Reine-Clande. Elle múrit vers le mi-septembre et ne peut guère se garder au-delà de la flu de ce mois. C'est une prune excellento à manger erne, et qui sera très-avantageuse pour pruneau, à cause de l'abondance de sa chair.

Toutes les formes conviennent à ce prunier; mais à cause de sa vigneur, la haute tige est celle qu'on doit préférer. Quand il sera plus répandu on pourra le choisir pour greffer des tiges, avantage qui lui est commun avec la Reine-Claude de Bavay qui ne lui cède pas en vigneur.

Il ne sera mis dans le commerce que cet automne, et pourra être acquis en toute sécurité par les amateurs. Deux années d'observation, pendant lesquelles ce beau fruit ne s'est démenti ni pour la qualité, ni pour la fertilité, sont les meilleurs garantics qu'on puisse offrir au public.



# CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

SUIL L'ESPÈCE EN BOTANIQUE ET EN HORTIGULTURE, SUR LA STABILITÉ,
LA VARIATION ET L'HYBRIDATION.

Puisquo les plantes peuvent varier naturellement par plusieurs de leurs organes, il y aura donc un grand nombre de variations qui n'auront véritablement aucun intérêt pour le cultivateur. S'il fallait, par exemple, créer aujourd'hui la carotte des jardins, il faudrait chercher dans celle des clamps les plantes dont les racines seraient les plus grosses, et semer leurs graines dans un bon terrain. Dès la première année, ou reconnaîtrait dans la multitude d'individus provenant de la même graine, des différenees notables dans les divers organes; mais il faudrait choisir seulement comme porte-graines quelques-unes des plantes dont les racines auraient aequis le plus de volume et de succulence. On chercherait les mêmes caractères dans les générations suivantes, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait obtenu des racines mangeables. C'estainsi que M. Vilmorin a transformé, en quelques années, la carotte des champs en racine comestible. Des senis suecessifs de la carotte cultivée out donné les variétés désignées sons les noms de carotte blanche, carotte de Hollande, carotte à collet vert, etc.; et si maintenant on s'attachait à faire de nouveaux semis de ce léguine, non pas au hasard, mais en recueillant les graines sur les plantes dont les racines sont les plus grosses, les plus sucrées, les plus rouges ou les plus blanches, on parviendrait encore à améliorer ce légume saus savoir où serait le terme de ces améliorations successives.

Tons les soins seraient donc ici donnés aux racines, rien aux feuilles, aux tleurs, aux fruits; mais si l'on cherchait, par exemple, des pêchers nonveaux, il est certain que les fruits seraient la seule partie des plantes que l'on tenterait de modifier, et l'on ne ferait dors aucune attention aux fleurs , aux feuilles, ni aux racines.

Dans ces deux eas et dans une foule d'autres, on essaierait autant que possible de s'éloigner du centre de l'espèce pour suivre un de ses rayons, et pour y déterminer la naissance d'individus nouveaux possèdant des caractères différents du type.

Ces individus constituent ce qu'on appelle des rariations, et les plantes sont d'autant plus disposées à les produire, qu'elles sont elles-mêmes de création plus nouvelle. Ainsi une variété qui vient de se montrer pour la première fois avec la tendance que l'on cherche à obtenir, doit être préférée pour porto-graine à tous les autres types plus anciens.

La culture tend douc à modifier considérablement la représentation graphique des espèces, et à allonger et ramifier certains rayons; mais tontes ces variétés de création moderne ont besoin d'acquérir la stabilitéqui ne peut leur être dévolue qu'enles maintenant toujours sous l'empire des circonstances qui les ont fait naître; et ceci est tellement vrai, que certaines graines qui donnent constamment la variation dans une localité, cessent de la produire dans une autre, dès la seconde génération, et parfois dès la première.

Des variétés de Pied d'Alouette à fleurs blanches produisent des graines qui donnent la première année des plantes à fleurs de toutes conleurs, parmi lesquelles les pieds à fleurs blanches dominent. Ces derniers reproduisent un plus grand nombre d'individus blancs; et en choisissant ainsi pendant plusieurs années, ou arrive à avoir de la graine qui ne donne plus d'antres conleurs que le blanc. Les anciennes variétés de fleurs et de fruits cultivées depuis un temps immémorial dans nos jardins, ont presque acquis l'habitude et la stabilité des véritables espèces. Leur origine et leurs types sont ignorés. Nous avons fait le blé et la rose à cent feuilles; leur culture s'est propagée à travers les siècles, et ils ont acquis la stabilité en perdant leur acte de naissance.

Il n'en est pas de nœme de nos dablias, de nos ceillets, de

nos tulipes. Des semis les plus soignés, des graines les plus précieuses, il sort encore une infinité de fleurs qui ne rappellent plus les rangs multiples des fleurons, les vives panachures, ni les brillants coloris de leurs ascendants. Une partie même de ces végétaux semble retourner à l'état primitif, et si la culture les abandonne, ce sont les plus rustiques qui donnent le plus de graines, qui acquièrent le plus de vigueur, et qui bientôt détruisent les autres en s'y substituant, reprenant ainsi par la force leurs anciennes habitudes un instant contrariées par le caprice on l'intelligence de l'homme.

La variation provoquée et conservée par l'horticulteur peut, comme nous venons de le voir, modifier beauconp les espèces et donner à de simples variétés une importance très-grande et très-méritée, et lorsque l'on compare nos belles poires de bemré aux fruits acerbes du poirier sauvage, notre oseille à celle des prairies, nos céleris à l'ache des marais, on se demande si des plantes aussi différentes peuveut appartenir à la même espèce sauvage et civilisée.

Toutefois, quelle que soit la puissance de la variation, elle ne peut que modifier et étendre l'espèce saus la détruire et sans en créer de nouvelles, tandis que l'horticulteur possède un moyen plus énergique et plus prompt, de deveuir créateur lui-même. C'est l'hybridation qui lui donne ce pouvoir.

Le polleu d'une plaute porté sur le stigmate d'une autre pent produire des intermédiaires que l'ou nomme hybrides, et les earactères de ces plantes nouvelles appartiennent souvent à l'un et à l'autre de leurs ascendants. Des modifications tout-à-fait imprévues surgissent parfois de ces mariages forcés; de véritables espèces se constituent, ou les auciennes agrandissent leurs rayons et viennent les confondre avec ceux qui dépendent de groupements voisius,

« Les hybrides, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, sont une preuve de la bouté et de la puissance de Dieu qui permet à l'homme de modifier ses œuvres en se servant de l'intelligence divine qu'il lui a prétée pendant sa vie. Il est impossible de suivre les mutations successives d'un végétal sommis aux influences variées de la culture et de l'hybridation, sans être pénétré de reconnaissauce pour celui qui semble céder à l'homme une partie de ses droits et qui l'autorise à soulever un faible coin du voile impénétrable qui cache tous les secrets de la création.

- « L'hybridation est un levier puissant dont il lui a permis de disposer pour son plaisir ou son avantage. Il a donné, à celui qui pourra s'en servir avec habileté, le moyen de changer la forme du règne végétal, de développer sous diverses influences les organes des plantes et de les transformer à son gré pour les adapter à ses besoins.
- « Les hybrides, on du moins les variations que nous pouvens obtenir, arriveraient pent-être un jour sur la terre, car pour la nature le temps n'est rien, elle ne se hâte pas; mais l'homme a grand intérêt à accélérer l'apparition de ces formes nouvelles, car le temps le pousse et l'entraine avec une incroyable rapidité.»

Si les hybrides sont possibles entre espèces distinctes, comme nous le voyons tous les jours, dans les Iris, les Pelargonium, les Rosiers, et même parfois entre geures bien tranchés, comme entre les Azalées et les Rhododendrum, l'Amandier et le Pécher, les Cactus, etc., in plus forte raison doivent-ils se développer entre les races et les varietés d'une même espèce; et l'homme possède alors le moyen de produire chaque année des centaines et des milliers de mojifications diverses. Que l'on jette un comp d'œil sur les magnificences dues à l'hybridation des Azalées, des Rhododondrum, des Rosiers, des Pelargonium, des Iris, des Primerères, des Bahlia, et que l'on juge alors de la révolution que l'horticulteur peut opérer dans le règne végétal en substituant un pincean intelligent à l'insonciance de l'insecte et à l'inconstance du lassird.

On a cru que les véritables hybrides, cenx qui provienment du croisement de deux espèces, étaient stériles; rien ne justifie cette assertion. Il arrive, il est vrai, quelquefois que des individus hybrides ne donnent pas de graines; mais en revanche un grand nombre d'antres en produisent abondamment. Les hybrides eréés entre les Iris variegata, versicolor, squalens, sambucina, sont plus fertiles que leurs ascendants. Les races sorties des Primula veris et acaulis, se multiplient à l'infini par leurs graines, et si quelquefois nne plante, ayant une double origine, reste infertile par le vice de conformation de l'un de ses deux organes sexuels, l'horticulteur pent encore y porter remède en appliquant le pollen des ascendants sur le pistil d'une fleur hybride dont les étamines seraient avortées, ou réciproquement, en se servant de ces derniers organes pour féconder sur d'autres individus un pistil complet, li est même des plantes, comme certaines passiflores, qui nouent difficilement par l'application de leur propre pollen et qui acceptent la poussière fécondante d'une espèce voisine.

L'espèce doit doncêtre considérée comme un centre rayonnant dont l'horticulteur attentif et instruit peut à son gré allonger quelques rayons, développer certains organes, soit en cherchant dans la nature des individns ayant déjà tendance vers le but qu'il désire, soit en favorisant leur naissance, en appliquant avec sagueité et persévérance la variation et l'hybridation. Cette dernière pratique lui permettra de fonder et de réunir des espèces et d'obtenir ensuite de ces types à plusieurs centres, des rayons nouveaux de sa propre création.

H. LECOQ, Vice-président de la Société d'horticulture de l'Auvergne.

Nota — Les Irois diagrammes suivants qui accompagnent cette notice, serviront à son intelligence et feront mieux comprendre la théorie encore neuve de l'hybridation, telle que la comprend M. Lecoq.

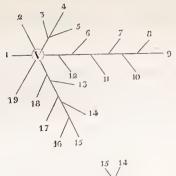



EXPLICATION DES FIGURES.

V. Aquilegia culgaris L. — 1 racine, 2 graines, 4 péricarpes, 3 pér. allongés, 5 pér. raccourcis; 9 fleurs, 6 fl. bleues, 7 fl. blanches, 8 fl. carnées; 10 épecon un peu courbé; 11 deurs peiltes, 12 fl. granules; 15 feuilles, 43 feuilles grandes, 14 feuilles petites, 16 lobes découpés, 17 blose sessites, 18 lobes pétitolés; 19 liges.

A. Aquilegia alpina L. -- 11 fleurs, 12 feuilles, 13 tiges, 14 racine, 15 graines, 16 péricarpes.

V. A. vulgaris, — P. Aquilegia platysepala Reh. — P. 1 racines, 2 tiges, 3 feuilles, 4 graines, 5 péricarpes. V. 6 feuilles, 7 tiges, 8 racines, 9 graines, 10 péricarpes.

Dans cette double figure , la ligne horizontale qui les unit l'une à l'autre désigna les fleurs.

## OBSERVATIONS SUR LA COMPOSITION D'UN VERGER.

(Suite)

Une autre variété, le Soldat-Laboureur, offre à peu près les mêmes avantages que le Gros-Monseigneur. Cet arbre est vigoureux, affecte naturellement la forme pyramidale, a les rameaux divergents, lisses et sans stries, à mérithalles longs; les genmes sont fortement accusées et ponctuées, de couleur brune comme l'épiderme, légèrement semées de points gris; les feuilles sont oblongues, terminées en pointe, la serrature peu apparente, le pétiole long avec ruban épais et vert ; le fruit est turbiné, vert pale, passant au jaune herbacé et marbré de taches grises. Sa longeur ordinaire est d'environ 10 cent. sur 6 de diamètre, dans une bonne exposition, où, par une culture attentive, ce fruit acquiert un bien plus gros volume, le pédoncule est implanté dans une cavité légère, irrégulière et souvent obliquement ainsi que l'ombilie. Ses pépins sont bruns, moyens, réguliers et peu nombreux, la chair de ce beau fruit est très-fondante, son cau aboudante, douce et d'un goût relevé; il se conserve jusqu'en novembre et se fait bien au fruitier.

On doit cette helle variété à M, le major Esperen qui, rentré dans ses foyers après les dernières campagnes de l'empire, se consaera à la culture des lruits et obtint cette bonne varieté des premiers semis qu'il avait faits pendant ses rares moments de congé.

Le nom qu'il lui donna résume toute sa vie : il fut soldat pendant quinze ans et se fit laboureur lorsque sa carrière militaire fut terminée.

C'est encore à lui qu'on doit, parmi tant de bonnes variétés, une varieté récente qu'un de ses amis fut antorisé à dédier au célèbre docteur Brétonneau, de Tours, pomologue aussi éclairé que savant éminent. — Ce fruit semble devoir occuper une belle place parmi les variétés tardives. — Le jury de l'exposition de Liège, 4° novembre 1846, lui a décerné le premier prix des variétés nouvelles obtenues de semis. L'arbre primitif est vigoureux, d'un port élancé pyramidal, les rameaux sont divergents, de coulenr grise, marquès de nombrenses taches claires. Les mérithalles sont assez courts et les gemmes peu écartées, régulières, pointnes; les fenilles sont larges à la base, trés-aignés et dentées assez fin; le pétiole en est grêle, rongeâtre, moitié aussi long que la feuille.

Le fruit est ovale, turbiné régulier, d'un vert foncé, jaunissant insensiblement jusqu'au jaune d'or marbré de taches fanves; le pédoncule est assez court, souvent placé obliquement; il est engagé dans une cavité peu profonde ainsi que l'ombilie, dont le pourtour est parfois relevé de bosses assez saillantes; les pépins sont très-développés, nombreux et occupent tonte la cavité des loges séminales qui sont profondes et bien dessinées. — L'époque de maturité paraît être de mars à mai. Le premier produit ne datant que de 1845, nous n'avous pas encore pu bien constater ette époque. Au moment où nous écrivons (6 juin 1847), nous possédous encore un fruit très-bien conservé.

La chair de ce fruit est tendre, fondante, légèrement rosée; son can, sans être très-abondante, est sucrée et très-agréable. Il mûrit bien et ne paralt pas disposé à se tacher comme le Doyenné d'hiver, sonvent détérioré par une seule tache. Gette variété sera livrée au commerce, en novembre 1847, par M. Dupny Jamain.

Si la liste des poires de septembre n'était pas déjà assez longue, si les fruits d'été, en général, ne présentaient les meilleures conditions, nous y ajonterions la Calchasse d'été, autre gain de M. d'Esperen, dont le bois vigoureux ne le cède à aucun autre en force et en beauté.

Le fruit est de la forme des Calebasses, de 9 à 10 cent. de hantour sur un diamètre de 4 à 5, d'une finesse et d'une saveur remarquables. On pent le classer parmi les meilleurs fruits de septembre; le bois est rougeâtre, fort, à mérithalles assez longs, à gemmes saillantes et pointues. C'est un des arbres les plus vigoureux, greffé sur frane, et qui paraît convenir à tout sol où le poirier prospère.

DUPUY JAMAIN.

(A continuer.)



#### UNE VISITE HORTICOLE A VILLE-D'AVRAY.

Il existe encore dans nos environs un petit nombre de jardins dans lesquels on retrouve quelques-uns des végétaux exotiques qui firent sensation dans le monde horticole, à leur apparition. Ces patriarches de l'horticulture méritent l'attention des amateurs, autant par leur rareté à l'état adulte, que par leur heauté étrange, qui nous révèle des formes auxquelles nos yeux ne sont pas accontumés.

Ces jardins, naguère plus nombreux, se détruisent un à un, sans laisser de traces. Le jardin de M. Boursault a disparu sons la hache des constructeurs; avec lui sont tombés des végétaux précieux qui reçurent, pendant de longues années, un juste tribut d'hommages des voyageurs curieux, et furent l'objet des regrets des amis de cette horticulture monumentale que comprenait si bien le propriétaire de ce beau jardin.

Le jardin de la Mahmaison, dont les trésors amassés à si grands frais, avaieut fait une des plus précienses collections de l'Europe, a vn s'éclipser sa gloire avec la puissance de sa généreuse créatrice.

Il reste donc, comme dépositaires de ces beaux débris de l'horticulture du commeucement de ce siècle, les jardins de M. Sonlange Rodin, à Ris, de M. Noisette, à Paris, et de M. Godefroy, à Ville-d'Avray. C'est là qu'on peut voir encore des arbres qui auraient mérité de prendre place dans nos pares ou dans nos forêts, si la mode n'avait pas amené le goût incessant du changement : c'est elle qui demande aux collecteurs de botanique dans les régions extra-européennes, de les déponiller au profit de nes serres et de nos jardins; e'est elle qui demande aux horticulteurs des variétés toujours nouvelles dans les genres polymorphes qu'ils out rendus méconnaissables en forçant la nature à se transformer de mille manières, en diversitiant les formes, les parfums, les couleurs. L'horticulture a gagné à cette mobilité dans le goût du publie, elle a été entraînée dans une voie de perfectionnements qui a en pour résultats des découvertes nouvelles; mais c'est aussi pour satisfaire à cet amour du nonveau que, remontant vers un passé dont le sonvenir s'est évanoui, nous signalons aux amateurs, le jardin de M. Godefroy, de Ville-d'Avray, comme un établissement unique, non pour les nouveautés, mais pour les rarctés qu'il renferme.

C'est là qu'on pent voir plusieurs Magnolias âgés de plus de trente aus, qui se couvrent de fleurs chaque année, tels que les Magnolia glauca, tripetala, auriculata, cordata, etc.

Le petit nombre d'amateurs qui connaissent la localité, vont, à l'époque de la floraison, admirer un Magnotia macrophylla, unique pour sa force et sa forme irréprochable, du centre des immenses feuilles duquel s'élanceut plusieurs centaines de fleurs larges de 25 cent., blanches et odorantes. Nons n'avons dans nos jardins, si l'on en excepte le Catalpa, aucun arbre d'un feuillage aussi ample et aussi élégant, dont le vert brillant contraste avec la couleur sombre et sévère des arbres de nos jardins. Il en existe sans doute encore un semblable au jardin de Fromont, peut-être même est-il plus fort.

Chaque année, ces beaux arbres donnent des graines, qui servent au doyen des horticulteurs, à la multiplication de ces somptueux végétaux d'ornement, trop rares aujourd'hui chez nous; et il préfère les graines récoltées chez lui, à celles qu'on fait dispendicusement venir, chaque aunée, de l'Amérique du nord, et qui sont rarement bonnes à leur arrivée.

Ce ne sont pas les seuls arbres exotiques d'une force remarquable que renferme cet établissement. On y tronve de beaux sujets chargés de lleurs, des trois espèces de Tulipiers; et, entre autres, un bel individu de l'integrifolia, d'une taille très-élevée, chargé de milliers de fleurs et d'un port admirable.

On est transporté, dans ce jardin, au milieu d'une végétation exotique si luxuriante, qu'on se croirait dans quelque contrée éloignée; car on y voit des sujets remarquables, tant par leur forme que par leur puissante végétation, d'Annona glabra et triloba chargés de fleurs, mais qui ne peuvent murir leurs fruits sons notre climat, d'Halesia tetraptera, de Virgilia lutea, de Fagus americana, de Castanes americana, etc.

Nous avons remarqué, au milieu des nombreux arbres verts anciens dont M. Godefroy enltive une collection bien choisie, un sujet unique d'Abies pectinata pendala, d'un effet fort étrange, qui a 7 à 8 mètres de hant, près de 50 aus et 7 pences de tour. Cet arbre, encore rare dans le commerce, n'existe, de cette force, que chez M. Godefroy.

Des collections de Fagus, Juglans, Ilex, Quercus, Carpinus, Salix, Betula, Abies, Pinus, Lenicara, Acer, parmi lesquelles nous avons remarqué des sujets de quinze ans de l'Acer sacchorn-num, qui mériterait d'être naturalisé en France, sont réutides dans ce jardin, sans compter beaucoup d'autres arbres de l'Amérique du nord, dont M. Michaux curichit notre horticulture, au commencement de ce siècle.

Parmi les nombreux végétaux que M. Godefroy montre avec orgueil à ses visiteurs, nous ne pouvans omettre de mentionner un beau Rosier de Banks à fleurs blanches, qui tapisse un mur de 10 mètres de hauteur et qui a de li à 8 mètres de largeur; on le voit chargé de fleurs au commencement de la saison. Il a patissé, sur le pignon de sa maisou qui regarde la ronte, un rosier de Banks à fleurs jannes, qui est déjà très-vigoureux, mais bien loin encore du dévelopmement gigantesque du premier.

En rendant justice any hommes laborieux qui se sont faits, pac amour de leur art, les dépositaires des antiques acquisitions de notre horticulture, nons ue faisons qu'accomplie un devoir, et nous croyons rendre un service aux amateurs, en leur signalant le jardin si curieux de M. Godefroy, dont nons appelons de tous nos vieux la conservation.



### VOYAGE HORTICOLE DE M. R. FORTUNE.

EN CHINE.

(Suite.)

Je continuai mes explorations non-sculement sur les collines de Chusan et des îles adjacentes, mais fréquenment sur le continent que je parcourus sans être inquiété....

Après avoir recueilli une quantité considérable de plantes et de graines, je trouvai l'occasion de visiter Changhaë.... En approchant de ce port, il nous sembla être en vue d'une région nouvelle. Les montagnes pittoresques avaient disparu: du hant de nos mâts les plus élevés on n'apercevait pas une colline à l'houizon, ce n'était qu'une plaine unie. On appelle cette contrée, la vallée de Yang Tsi-Kiang, c'est le grand district septentrional du coton nankin. Le sol est une terre franche, riche et profonde : c'est, sans ancun doute, la plus belle partie de la Chine, si ce n'est du moude entier.

Dans un pays comme celni-ci, plat partout et cultivé dans toute son étendue, je ne m'attendais pas à trouver beaucoup de plantes sauvages. J'en découvris cependant denx qui out été fort appréciées en Angleterre, je veux parler du Cryptomeria japonica et de l'Anemone japonica. Je tronvai cette dernière en pleine fleur au milieu des tombeaux chinois qui s'étendent autour des remparts de cette ville. Elle fleurit en novembre, à l'époque où toutes les autres fleurs sont flétries. C'est un ornement simple et gracieux pour ce lieu de repos. Si le nombre des plantes sauvages de ce district était petit, il fut bien compensé par celles que je trouvai ultérieurement dans les jardius et les établissements d'hortieulture. La profusion de Chrysanthèmes exposés à cette époque dans les boutiques des fleuristes, me fit supposer qu'il y avait dans le voisinage des jardius où on les cultivait; le plus difficile était de les trouver... En furctant dans tous les coins de

la ville, nous découvrimes plusieurs jardius qui contenzient de nombreuses collections de plantes dont beaucoup étaient entièrement nouvelles et propres à la décoration des jardius... Je me procurai, entre antres choses, une collection précieuse de Pivoines en arbre.

Comme on était en plein hiver et qu'il fallait attembre pour faire une collection un pen complète jusqu'à l'année suivante, j'emballai ce que j'avais recneilli et je partis pour Ningpo, dans le sud,

Je rencontrai la même défiance qu'à Changhaé de la part des Chinois. Je découvris cependant plusieurs jardins de mandarins et des établissements horticoles où je pas augmenter mes collections. La plus grande partie des végétany n'avait pas de fleurs. quelques-unes acme pas de feuilles; mais on verra plus loin que la plupart étaient remarquables. Là comme ailleurs, je cherchai à me procurer le prétendu Camellia jaune, et j'offris dix dollars à quiconque me le procurerait. Comme on peut, en Chine, tout se proemer avec des dollars, on m'apporta bientôt deux plantes dont l'une était, disait-on, jaune clair et l'antre de couleur aussi foncée que la rose jaune double. L'étais presque sûr que le vendeur me trompait. Il me paraissait déraisonnable de payer un prix si élevé une plante que je jetterais plus tard sans doute, cependant je ne voulais pas laisser échapper l'occasion de posséder le Camellia janne. Il y avait, de plus, dans chaque pot une étiquette remontant à plusieurs aumées. Je couvins donc de paver la moitié de la somme demandée, et l'autre moitié après la floraison. A ces conditions je devins propriétaire de deny Camellias, et les emportai avec moi à Hang-Kong. Il est inutile de dire que les fleurs étaient semi doubles et de nulle valeur.

Je repassai à Chusan où je mis mes collections en ordre et je repartis pour le sud. l'arrivai à Hong-Kong. le 19 jauvier 1844. Mon principal objet fut de me procuver des vaisses, d'emballer mes plantes et de les expédier en Angleterre, l'envoyai, par trois différents navires, dix-huit eaisses. Plusieurs petits paquet des graines furent expédiés, par terre et par la malle. Comme j'arrivai en automne dans le sud de la Chine, la plupart des plantes que je trouvai sur les collines étaient en graines, de sorte qu'il me fut impossible de dire si elles étaient propres à l'ornement des jardins. J'en fis à tout hasard une collection, pensant qu'il pourrait se trouver parmi quelques plantes remarquables et que par ce moyen je gagnerais tonjours du temps. Je ne voulais pas les expédier avant de les avoir semées dans le jardin d'essai ou de les avoir vues en fleur dans leur station naturelle, et d'avoir pu en envoyer une description en Angleterre. Les graines étant en bon état levèrent promptement; mais par malhenr beaucoup d'entre elles, qui ne pouvaient inflement servir à l'ornement des jardins, furent rejetées. D'autres, cependant, se trouvèrent être fort remarquables, je eiterai parmi ces plantes le Buddleia Lindleyana, l'Azalea ovata et le Cryptomeria japonica.

Les caisses que j'expédiai contenaient, entre autres choses, les plantes suivantes dont la plupart ont été distribuées aux membres de la société :

Chirita sinensis.
Spathoglottis Fortuni.
Campanula grandiflora.
Azalea obtusa.
— ovata.

-- ovata.
-- squamata.
Daplinæ Fortinii.
Jasminum nudiflorum.
ludigofera decora.

Arundina sinensis. Fingered citron. Abelia rupestris.

Buddleia Lindleyana. Anemone japonica. Lycoris radiata. Forsythia viridissina.

Weigela rosea.

Cryptomeria japonica.

ct 12 ou 45 variétés belles et nouvelles de Pivoines en arbre à fleurs pourpres, lilas, rouge foncé et blanches. Les cuisses contenaient en outre un grand nombre de plantes de prix qui n'ont pas fleuri, et dont très peu sont connues.

En attendant l'expédition de ces collections je visitai Canton et Macao à deux époques différentes, et j'y vis en fleur les Camellias, les Azalées et les Montaus. Les jardins des marchands Houg et la pépinière de Fa-ti, sont au printemps embellis par ces fleurs. Les Moutans sont apportées chaque année du N. de Cauton où elles fleurissent peu de temps après et sont ensuite arrachées comme étant devenues inntiles, le climat du midi de la Chine étant trop chand pour ces plantes. Le commerce des Moutans peut être comparé à celui des Jacinthes de Hollande, en Enrope.

Les montagnes voisines de Canton, que je visitai en compagnie de M. Lay, ainsi que celles de Hong-Kong, étaient à cette époque animées par les lleurs du magnifique Enkianthus reticulatus, de l'Azalea squamata et de différentes autres espèces de plantes. Cette partie de la Chine n'offrant rieu qui pût enrichir mes collections, je partis le 25 mai, pour les provinces du nord.

Je passai toute la saison à Chusan, Ningpo et Changhaë, et n'ens d'autre occupation que de visiter les plantes en fleur dans ces pays, et de marquer celles dont je désirais avoir des graines. Pour remplir mon but, je fus obligé de visiter chaque district trois on quatre fois pendant l'été et l'autonne.

La flore de Chusan et du continent voisin differe beaucomp de celles des régions du sud que j'ai déjà décrites. La plupart des espèces qui appartiennent aux régions tropicales, ont entièrement disparu, et l'on trouve à leur place une végétation qui rappelle celle des climats tempérés. Ce fut là que je trouvai pour la première fois le Glycine sineusse en fleur à l'état sauvage sur les collines, où il grimpe dans les haies et sur les arbres. décorant de ses guirlandes gracienses les petits chemins qui serpentent sur les flanes des montagnes. On n'y connaît pas le Ficue nitida, si communi dans lesud autour des temples et des maisons. La plupart des genres florifères dont j'aj parlé plus hant et qui ne se trouvent qu'au sommet des montagnes de Hong-Kong, occupent icides stations moins élevées. Je veux parler surtout des Azalées qui abondeut sur le versant des collines de cette lle. Tont le monde admire les Azalées apportées chaque année à la fête de Chiswick, qui surpassent en beauté, pour la plupart, celles qu'on trouve dans feur pays natif; mais il est impossible de se faire une idée de la splendeur de ces montagnes, convertes à perte de vue, sur chaque versant, de fleurs d'un coloris ravissant. Le ne sont

pas les Azalées senlement qui appellent l'attention, ce sont encorc des Clématites, des Roses sauvages, des Chevrefenilles, le Glycine sinensis et cent autres fleurs qui se marient entre elles et me forcent à avouer que la Chine est le pays le plus riche en fleurs. On y trouve plusieurs espèces de Myrtacées et d'Ericacées, trèscommunes sur ces collines; mais on n'y trouve pas une seule Brayère, ce qui me fait croire que ce genre n'existe pas dans cette partie de la Chine.

Le Stillingia sebifera est-très commun dans les vallées de Chusan et l'on tire chaque année de ses semences des quantités considérables de suif et d'huile. Le Laurus camphora y est également commun et y acquiert des dimensions considérables, mais je ne sache pas qu'on en tire du camphre ou même qu'on en exporte de cette île. On y cultive une grande quantité, dans quelques parties, le Thea viridis; mais si l'on en excepte quelques exportations sans importance faites à Ningpo et dans les villes voisines du continent, la récolte est consommée par les naturels. Chaque petit métayer a un certain nombre de ces plants de thé qu'il cultive avec soin sans paraître vouloir en tirer un parti commercial. Il reste à savoir si, dans un sol aussi pen fertile, il récompeuserait les soins du cultivateur. Quoique cet arhuste y soit vigoureux, il est loin de l'être autant que dans les grands districts à thé du continent que je visitai ultérieurement.

(La suite au prochain numéro.)



#### ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE LYCASTE

DANS LA FAMILLE DES ORCHIDEES.

## EXCANTE SACCATA. A. Rich. m. s.

L'une des familles de plantes qui dans ces dernières années a pris le plus de développement dans uns serres est sans contredit celles des Orchidées. Il y a une vingtaine d'années, à peine voyait-on quelques espèces exotiques de ce groupe figurer dans les serres des grands établissements publics. Anjourd'hui plus ile deux mille espèces sont vennes successivement nonsétonner par la bizarrerie de leurs formes et nous charmer par la grandeur de leurs fleurs, la variété et l'éctal de leur coloration et souvent l'arome suave qu'elles exhalent. Aussi est il pen de familles qui aient été étudrées et cultirées avec plus de soin que celle dont nous parions ici. Il résulte de la que chaque jour de nouvelles espèces viennent enrichir nos collections. Nous allons faire connaître une espère qui nons parait nouvelle. Elle appartient au genre Lugaste, démembrement du genre Maxillaria de Ruiz et Pavon.

Sous le nom de Lycaste aromatica un trouve souvent confondues trois espèces qui nons paraissent fort distinctes: 1º le Lycaste aromatica, Lindley-2º le Lycaste balsumera, A. Rich. 3º le Lycaste raccata, A. Rich. C'est cette dernière espèce que nous consulérons comme nouvelle. Nous altons la faire connaître à nos lectuurs.

Ses pseudoluilles sout uvoides, allongés, comprimes, très-rétréeis dans leur partie supérieure, offrant des côtes longitudinales assez saillantes; leur longueur est d'environ 10 à 12 centimètres. Les feuilles, au nombre de quatre à cinq, sont elliptiques, allongées, aigués, un peu sinneuses sur leurs bords et plissées suivant teur longueur. Les feuilles son d'un bean jaune safrané, sultaires au sommet d'un pédoncule ou hampe naissant de la tige sonterraine et portant trois on quatre bractées superposées et qui l'embrassent de distance en distance sons forme de gaines un peu vésiculeuses dans leur partie supérieure. Les sépales extérieurs sont un peu vérdétres à leur surface externir; le supériour est elliptique, un peu concave, offrant une petite pointe à son sommet; les ileux latéraux offrent la même pointe et se prolongent beancup à leur partie une latéraux offrent la même pointe et se prolongent beancup à leur partie une latéraux offrent la même pointe et se prolongent beancup à leur partie partie partie par leurs bords inférieurs; les chenx sépales internes sont elliptiques et très-obtus, d'une tente jaune plus mtense; le labelle, ranalivalé à sa base, où il embrasse la colonne, se partage

en trois lobes, deux latéraux courts, obtus, non ciliés, un terminal beaucoup plus grand formant en quelque sorte deux lèvres ; la supérieure, très-épaisse, concave et à bords relevés en gouttière, est obtuse et tronquée à son sommet : l'inférieure, beaucoup plus longue, est obovale allongée, obtuse et un pen émarginée à son sommet, à bords un pen rabattus en dessous, aussi large à sa base que la lèvre supérieure ; à sa base le labelle se prolonge en une gibbosité très-obtuse et très-saillante. La colonne, centrale, est très-longue, légèrement courbée en arc, convexe en arrière ; plane en avant, pubescente et porte à son sommet une anthère ayant la forme d'un casque.

Cette espèce est originaire du Mexique. Elle est en fleur dans ce momentci (10 jnillet) chez MM. Cels.

Ses fleurs répandent le matin une odeur douce et suave, qui disparait dans le milien de la journée.

Elle est fort voisine du Lycaste aromatica Lindley, on Maxillaria aromatica Hooker (Exot. flora, 1, 219). Voici les caractères qui les distinguent: to ses pseudobulbes son ovoïdes, très-allongés au sommet, comprimés et marqués de côtes; ceux du L. aromatica sont presque arrondis, comprimés, sans côtes et de moitié plus courts ; 2º les sépales sont elliptiques obtus, avec une petite pointe très-courte, dans notre espèce ; ils sont elliptiques, lancéolés aigus dans le L. aromatica; 3" les lobes latéraux du labelle ou tablier sont lancéolés presque aigns, denticulés et ciliés dans le L. aromatica; ils sont courts obtus, presque entiers et non ciliés dans le L. saccata; 4º enfin, le lobe moyen du labelle est plus long et plus large dans cette derniere espèce.

Quant à l'espèce que nous ayons nommée Lycaste balsamea, et dont la figure a été donnée dans le numéro de mai dernier de ce recueil, elle est fort distincte par ses fleurs deux fois plus grandes, par ses sépales aigus, par son labelle dont le lobe moyen est simple, aigu, non à deux lèvres, la lèvre supérieure étant remplacée par une petite écaille obtuse; et par une aurieule large et courte située en avant et de chaque côté de la partie supérieure de la colonne on gynustême.

A. RICHARD.



# CALENDRIER HORTICOLE.

#### AN WORKSTON

Travaux généraux. Aux soins assidus du mois précédent viennent se joindre d'autres causes de sollicitude; ce sont les semis et plantations des végétaux destinés à passer l'hiver, et qui doivent donner leurs produits l'année suivante. Malgré la chaleur brûlante de ce mois, l'atmosphère est moins aride que dans le mois précédent, les nuits, déjà plus longues, sont aussi plus traiches; néanmoins, les arrosements et les bassinages réclament encore toute l'activité du jardinier.

Jardin potager. — LOVERES. — Les conches et chàssis sout peu nécessaires dans ce mois ; on y plante expendant des chous-fleurs pour la saison d'automne, et l'ou commence à faire des nieules à champignons en plein air, ce qui n'empéche pas d'en faire aussi dans des caves.

— PLEINE TERRE. — On sème de l'ognou blanc bàtif et du gros blanc, des paricots, des màcles à feuilles rondes, du cerfenil et des navets, ainsi que des carottes pour le printemps; vers le milieu du mois ou sème du chou quintal, des choux d'Yorek et pain de sucre pour repiquer en pépinière, de la lattue passion, de la romaine ronge d'hiver et de la latine gotte. On plante le celert turc, la chicorée de Meaux et la scarolle. Les concombres, chicovideurs, céleris, cardons, exigent de nombreux arrisements. C'est encore le moient d'enlever et de repiquer les fraisiers. Le pardinier doit veiller attentivement à la récolte des graines de toutes sortes qui mûrissent dans ce nous

Jardin fruitier. On s'est borné, dans les mois précédents, à des pracements et des palissages partiels pour mainteuir les arbres dans un bel équilibre de végétation; le moment est venu de les palisses complètement, parre que le bors encore tendre se préte à cette opération, et il 3 aurait à craindre, si l'on attendait plus longtemps, qu'il ne s'endurett et ne prit que difficilement la direction que l'on doit hi donner. On ne laissera en liberte que les branches minces auxquelles on voudrait donner de la force, et qu'on ne palissera que quand elles aurait cessé de prendre de l'accressement. Il faut suppruner tontes les branches qui tendraient à s'emporter, et l'on n'aura, sous ce rapport, que peu de choses à faire, si lors du preuner ebourgeonnement.

c'est-à-dire en avril et mai, on a enlevé avec soin les branches qui nuisaient à l'équilibre de l'arbre.

On découvre avec prudence les fruits qui approchent de la maturité pour augmenter leur saveur et leur couleur.

On greffe à œil dormant les arbres à fruits ; récolte les amandes ; prépare le terrain pour le semis d'arbres fruitiers.

Jardin d'agrément. Ou arrose, ratisse, bine, fanche les gazons, met en place les fœurs d'automne, telles que Balsamines, Reines-Marguerites et Oëllets d'Inde; à la fin de ce mois l'on sème les marcottes d'Oëllets; on sépare et replante les Juliennes doubles; met les Oëllets de semis en planches, on on les plante dans les plate-bandes. C'est le moment ou l'on greffe les Pivoines en arbre sur les tubercules de Pivoines herbacées; les amateurs qui ventent obtenir de nouvelles variétés de pivoines doivent à cette époque en semer les graines, bien que ce mode de multiplication soit fort long et exige au moms quafre années. On sème encore des Quarantaines, pour repiquer, et en place, des Adonides, des Pieds d'Alonette, des Thlaspis, des Coquelicots, des Pavots et des Centaurées.

On plante les Couronnes impériales et les Lis martagons. On coupe les Roses perpétuelles; met en place les plantes bulbeuses de collection, et renouvelle la terre des Jacinthes et Tulipes. On attache les Dahlias et les ébourgeonne.

Serres et Orangerie. Vers la fin du mois on rempote les plantes dont les pots on été enterrés pendant l'été, afin qu'elles aient en le temps de reprendre avant l'hiver. Il est important de les mettre à l'ombre jusqu'à leur reprise. Vers la fin de ce mois ou rabat les Pelargoniums et les rempote quand ils ont émis de nouvelles pousses; on fait des boutures avec les branches qu'on a supprimées; ou greffe aussi les Camellias et les Rhododendrons.



# PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

DÉCRITES OU FIGUREES

DAME LES

## JOURNAUX D'HORTICULTURE ETRANGERS.

Echites Franciscea, D.C. C'est au feu duc de Northumberland qu'on doit l'introduction de cette brillante Apocynacée, dont la découverte a été faite, suivant M. A. De Candolle, par le voyageur Blanchet, qui la trouva dans le Brésil, près de la rivière de Saint-Francisco, d'où elle a tiré son nom spécifique un peu défiguré : ear M. Edwards tradult Francisco par the Biver Francisco ou de san Francisco. Le dessin a été fait à Syon, en septembre 1846. L'est une plaute grimpante de serre chande qui répand une odeur très-suave. De Candolle rapporte dans son Prodrome ce genre à la section des Eucchites à calice multiglanduleus et dont les étamines sont insérées près de la gorge de la corolle ; la tige, les branches et les feuilles sont couvertes d'une pubescence velouice, les feuilles sont ovales aignés, mucronées, à inflorescence en grappes simples axillaires, plus cnuctes que les feuilles, les lobes du calice sont triangulaires et acuminés, moitié moins larges que le pédicelle, velus extérieurement et n'ayant que le quart de longueur du tube de la corolle ; tube corollin rétréci près du limbe qui est infundibuliforme, large de 6 à 7 centimètres, d'un rose violacé, à cœur vert en étoile à pointes arrondles, le dessous du limbe, à son point d'insertion avec le tube de la corolle, est d'un beau vert qui colore tout le milieu de chaque pétale, (Bot, reg. mai 1857.)

Catasciam serratum. MM. Weitch ont reçu de Panama dans un cuvoi de M. Lobb, au mois de septembre 18/5, cette nouvelle Orchidée qui reasemble au C. maculatum, mais en diffère en ce que les côtés du labelle ne sont pas rédéchis, par la briveté des cirrhes du gynostème, et par le sommet émarginé du labelle. Les fleurs sont presque de même grandent; mais non maculeies; elles sont d'un vert pâle avec la convexité du labelle jaune. A l'envol de cette plante était jointe une note qui l'indiqualt comme très-fleurissante, et portant de longs épis de 10 à 12 fleurs. très-odorants, (td.)

Dendroblum Veltchianum. Rival des plus brillantes Orchidées Indemnes, le D. l'eitchianum, envoyé de Java à MM. Weltch, dunne une panicule de larges fleurs villeuses, d'environ deux pouces de diamètre, et d'une contexture ferme. Les sépales sont d'un Jame clair et terne, les pétales d'un blanc pur, le lobic d'un vert profond bordé de blanc et richement strié de veines cramoistes. (lat.)

Macromerla exserta Dun, M. Hartweg a onvoyé du Mexique h la Société d'horticulture, des graines de cette Borraginée qui a fleuri dans son jardin au moss de septembre 1836, Il trouva cette plante près de Tuspan et d'Anganguco, à son premier voyage au Mexique; mals ce ne fut qu'à son second voyage qu'il put s'en procurer des graines mires. C'est une plante herbacée, vivace, dressée, velne, à feuilles grandes, alternes, sessiles, ovales aiguës, mucronées, rudes, à nervures latérales obliques et subparatièles dans la plupart i fleurs en grappes avillaires et termituales, dont le calice n'ayant que le ciuquième de longueur de la corolle, est profondément divisé comme cela a lieu dans toutes les florraginées; la corolle est infundibuliforme, le tube est long de 6 à 8 centimètres, élargi, au sommet où il se pat age en six divisions aigués, les étamines et le style font une saillie de près de 8 à 10 ventimètres hors de la corolle qui est d'une couleur jaune vif. C'est une plante undiocrement rustique qui s'élève à 2 on 3 pieds de baut quand elle est empotée dans un mélange de terre argilo-quartzense et de tourbe fibreuse par parties égales. On lamultipliede semences et elle fleurit d'août en octobre si on la tient en terre tempérée. Son feuillage est néanmoins trop grossier pour en faire une plante d'ornement recherchée; et ses fleurs, qui tombent, à peine épanouies, la privent d'une partie de l'éclat qu'elle a dans la figure originale. (14.)

Saccolabium miniatum. Importé de Java par MM. Weitch, cette nouvelle Orchidée a fleurl en même temps chez M. Rucker et chez M. C.-B. Warner. Ou ne le trouve pas parmi les espèces de Binme, ce qui donne à peuser qu'elle est nouvelle. On n'en connaît pas encore le feuillage; mais on a vu les fleurs qui sont en grappes courtes et dressées, au nombre de dix environ, d'un bel écarlate ou d'une riche conteur d'abricot, et d'nn grand effet. (Id.)

Renanthera matutina Lindl. MM. Weitch ont mis dans le commerce, cette année, cette nouvelle espèce de Rhenanthera qui leur a été envoyée de Java par M. Lobb. C'est par erreur qu'elle a été confondue avec le R. moluccana de Blume : car elle est plus belle ; les lleurs sont disposées en une large panicule rameuse dont les pédicelles out de 15 à 20 centimètres de long, et portent de six à douze fleurs dont les pétales out environ 3 centimètres de long, et portent de six à douze fleurs dont les pétales out environ 3 centimètres de longueur. (Id.)

Jacquemontia canescens Cholsy. Le type de cette jolie Convolvulacée est le Convolendus pentanthus; dont l'espèce figurée par le Bot, reg, est regardée par le créateur du genre comme une simple variété qu'il a désignée sous le nom de J. violacea \$. Il diffère du genre Pharbitis par les deux loges de son ovaire, du genre Ipomea par les lobes de son stigmate qui sont plats et non sphériques, et du genre Concolvulus en ce qu'ils ne sont pas longs et étroits. Cette plante provient de graines recordhies par M. Hartweg près du village de l'asagasuga dans la province de Bogota. Elle est vivace, volubile, à les tiges et les feuilles toutes convertes d'un duvet court brun et blanc, ce qui est loin de justifier le nom que bu a imposé M. Kunth. Les femilies ont environ deux ponces de long, sont d'un tissu ferme, elles sont concaves, cordiformes à la base, oudulées sur leur limbe; les fleurs croissent en cymes denses de neuf à onze tleurs, dont les pédoncules sont plus courts que les feuilles; elles sont belles et d'un joit blen clair. Le limbe de la corolle est de 5 centimètres de diamètre, plane, à tube court, et les organes générateurs font saillie hors de la fleur. te J. canescens végète vigourcusement dans un sol composé d'égales parties de touche et d'argile mélée à une petite quantité de sable. On doit le cultiver en serre

tempérée, à l'ornement de laquelle elle contribue par ses longues tiges et ses larges cymes dont les fleurs sont plus graudes que celles de la J. violacea. Quel que soit l'emplacement qu'un lui donne, elle fleurit abondamment pendaot l'été et l'automne Elle se multiplie très-bien de boutures. C'est un bonne acquisition qui vient grossir le nombre des végétaux volubiles de nos serres. Les agnonymes de cette plante sont: Convolvaius canescens, ll. B. Kunth, Conv. polyantius, Schlecht. (Id.)

Telipogon obovatus. On attend la floraison de cette nouvelle Orchidée qui a été envoyée du Péron à MM. Weitch par M. Lobh. La hampe a six pouces de taut, les lleurs sont d'un jaune brillant et ont 5 à 6 centimères de diamètre. Elle diffère du T. latifoliusen ce que les fleurs sont plus larges, et le labelle, an lieu d'avoir la même lorine que les pétales, est plus large et tont-à-fait roud à la pointe. (Ed.)

Akebla animata Decaime. Dans son mémoire sur les Lardizabalées, M. Decaisne dit qu'une des espèces de ce genre est très-répandue au Japon dans les jardins, sous le noni de Faqi Kadsura-Akehi. Le professeur Zuccarini regarde l'espèce décrite sous le nom de quinata comme ldentique au Bajania quinata de Thunberg malgré quelque différence dans les descriptions, et quoique la station de la plante décrite par le voyageur suédois soit plus méridionale. M. Fortune, qui l'a envoyé eo Angleterre et d'après un des ludivides de qui la figure donnée par le Bot, req., a été faite, en mars dernier dans le Jardin de la Société d'horticulture, dit que cette plante croit spontanément à Chusan. « Jela trouvai, dit-ll, sur le versant des collines, dans les hajes où elle grimpait dans d'autres arbres et pendait de leurs branches eu festons gracieux La couleur de ses fleurs, en Chine, est d'un brun foncé assez semblable au Magnolia fuscata et elles répandent uoc odeur agréable. Ce fut même son parfum délicieux qui attira mun attention vers le point où elle croissait. Plusieurs officlers de nos troupes, stationnés à cette époque à Chusan, me parlaient d'une plante odorante qu'ils ne ponvaient trouver, à cause de la couleur peu apparente de ses fleurs. Dans le jardin de la Société d'horticulture, où elle a fleuri pour la première fois en Angleterre, les fleurs sont de couleur plus claire et presque inodores. Nons espérons cependant qu'en avançant en âge, elle répandra son parfum autour d'elle comme elle le fait en Chine dans les bales où elle fleurlt saus être aperçue. L'hiver deroler ayant prouvé qu'un grand nombre de plantes que j'al rapportées de Chusan sout très-rustiques, et s'accommodent ilu cllinat de ce pays, on a lleu de croire que l',thebia réussira palissé en plein air. On le multiplie facilement par des boutures de la tige et des racines, En Chine, il végète généralement dans un sol pauvre et blen ressuyé (well-drained : les journaux belges et d'après eux, sans doute, les journaux françals ont adopté le mot drainé : le verbe to drain signifie égouiter, sécher, ressuyer ; le drainage est l'opération par laquelle ou met au fond des pots à fleurs, des catsses on des trous dans lesquels on plante des végétaux, des plàtras destinés à empécher la stagnation de Phumidité.) . L'Akebia quinata, Akebie à cinq fenilles, a les folloles quinées, quelquefois ternées, obuvaies, entières, émarginées, la foliole moyenne est la plus grande et les antres vont en décroissant de grandeur ; elles sont entières, réunies par falsceaux de cinq dans l'aisselle de bourgeons disposés en ordre alterne ; inflorescence en grappes axillalres ; fleurs amirogynes : les máles, supérieures, à trois sépairs ovales et concaves,

d'nn violet terne, les femelles, inférieures, de couleur plus pâle, portant au centre des ovaires verdâtres. (Id.)

Brassia brachiata Lindl. On détermina d'abord cette plante d'après un échantillon sec, recueillí par M. hartweg près de la hacienda de la Laguna dans le Guatemala. Depuis elle a fleuri chez MM. Rollisson et Bateman, ce qui n'empêche pas qu'elle ne soit rare. Elle est plus belle que les B. guttata (Wrayæ) ou verrucosa et ses fleurs sont beancoup plus larges. On ne peut la comparer qu'au R. macrostachia. Elle porte sur son labelle comme le B. verrucosa de nombreuses verrues plates de confeur verte. On l'élève avec plus de succès dans un pot, bien drainé, dans un mélange par parties égales de tourbe et de détritus de feuilles. Il convient de la laisser reposer, ce qu'on obtlent en entretenant l'humidité de l'atmosphère et des racines, et en baissant la température du milleu, sans cependant jamais l'élever audessus de 32 à 33° C., principalement à la fin de l'automne. On ne doit jamais perdre de vue que presque toutes les Orchidées des Indes occidentales s'accommodent mai d'une température élevée et d'une humidité abondante, surtout autour des racines, On la multiplie par la division des pieds quand elle est en repos. Elle fieurit à diverses époques de l'année, suivant le temps où elle s'est reposée et la longueur de la durée du repos. (1d,)







#### FRANCISCEA HYDRANGE/EFORMIS.

(Francisque à fleurs d'Hortensia.)

Classe: DÉCANDRIE. Ordro: DIGYNIE.

Famille naturelle :

## SCROPHULARINÉES.

Tribu:

BALPIGLOSSIDEES.

(Syn Saxifragées Just )

CARACT. ESSENT. Calice campanule, quonquedente, à denta subégales, Corolle hypogyne, hypocralériforme, à tube dépassant le calice, élargi au sommet, incurvé, limbe quinquepartite, à lobes subégaux, arrondis, planes; Etamiens 4, insérées dans le tube de la corolle, incluses, didynames; Anthères subbiloculaires, à déhiscence latérale, Ovaire biloculaire, multiovule; Style simple; Stigmato inégalement bilobé; Capsule subglobuleuse, biloculaire, graines rares et anguleuses.

Arbustes du Brésil, dressés, à feuilles alternes, volongues, tres entieres, fleurs axillaires ou terminales, en grappes serrées ou plus ravement voltraires, corolles voleties ou libra! Syn. Bruntefeis Don.

Syn. spéc. Franciscea capitata Benth.

Var. 8. Calice plus ample et bractées glabres.

Les reeneils étrangers ont publié il y a plus d'un an une figure de ce Franciscea; et parmi ceux qui l'ont reproduit avec le plus d'éclat, nons avons remarqué le Paxton Magazine, qui sait si habilement profiter des ressources florales d'une plante pour en faire un dessin splendide; mais la figure qu'il en a donnée u'approche en rien des cymes gigantesques que nons avons pu admirer pendant plus de deux mois chez MM. Cels, et dont nous donnons une figure réduite, par suite de la nécessité de ue pas dépasser notre cadre.

Depuis 1818, époque où Pold le trouva à Olaria, près du Rio Parahybuna, et le figura dans le 1" fascicule de ses *Plant. Bras.*, v. 1, p. 7, 1, 7., les collecteurs eu firent l'objet de recherches qui restèrent infructueuses jusqu'en 1857. Ce fut alors que M. Gardner trouva dans les montagues des Orgues, la variété 3, dont le calice et les bractées sont glabres. En 1840 il découvrit dans les Minas Geraes une plante nouvelle qui paraît être l'espèce type.

Le Franciscea hydrangeæformis est un arbuste qui s'élève à environ 4 pieds, dans son pays natal, mais daus nos serres, donne ses fleurs à 20 on 50 centimètres; il naît dans les endroits humides des forêts primitives, et s'élève, en altitude, jusqu'à 4,500 pieds. Les Brésiliens lui donnent le nom de Manaca dobrado. Tout annonce dans ce végétal une plante vigourense ; les branches en sont rares, les feuilles alternes, plus nombreuses et moins distantes au sommet des rameaux, longues de 6 à 10 pouces, fermes, glabres, oblongues, entières, penniniverves, terminées en pointe assez aiguë; eunéiformes à la base et finissant par un pétiole court et épais. Les fleurs sont disposées en une cyme dense qui rappelle l'Hortensia (Hydrangea hortensis). Les braetées et les squamules de la base des pédicelles sont lancéolées, membraneuses, ciliées, glabres, le calice est oblong, élargi au somnet, légèrement villeux, à 5 divisions aiguës; la corolle est large d'environ 2 centimètres 1/2, d'un beau blen pourpré qui devient de plus en plus pâle, à mesure des progrès de la floraison, et passe au blanc presque pur.

C'est une plante de serre chaude, qui ne paraît pas avoir d'époque bien fixe de floraison, quoique chez nous elle lleurisse de préférence au printemps; car, après avoir fleuri en octobre, on la voit se couvrir de fleurs nouvelles peu de mois après, ce qui est une qualité précieuse. Elle se multiplie de boutures d'une reprise assez facile, et n'a pas encore donné de graines dans notre pays.







## ROSA PUNICEA FLORE PLENO.

(Rose capucine double, dite Persian Yellow

l'oir pour les caractères du genre le numéro d'août, page 220.

Cette nouvelle et brillante variété fut introduite en Angleteire en 1858 par Sir Henry Willock, qui rapporta de Perse, à cette époque, une collection de végétaux vivants et donna un exemplaire de cette rose à la société d'horticulture de Loudres.

En 1842, M. Th. Rivers en prit une petite branche qui végétait dans un pot, et leva dessus huit écussons qu'il greffa sur des églantiers. L'année suivante, ces greffes poussèrent avec vigneur et devinrent la souche de milliers d'individus qui se sont depuis répandus par toute l'Angleterre.

C'est chez M. Verdier que nous avons fait figurer ce beau rosier qui, malgré la nombreuse collection de roses brillantes rassemblées chez cet horticulteur, attirait encore l'attention par l'éclat de ses couleurs.

Une comparaison attentive de la rose Persian yellow avec la rose capucine jaune, nous a fait rapporter avec certitude à la section des églantiers cette nouvelle variété.

Le rosier Persian yellore est un arbuste vigoureux, à rameaux allongés, dont le bois est d'un rouge plus vif que dans la Rose capucine; les aiguillons sout moins nombreux, aigus, droits, quelquefois génuinés, rouges à la base et verts à la pointe; le feuillage est semblable à celui de la rose capucine, les feuilles en sont petites, lisses, brillantes, ovales-aiguës, à dentienles serrès, fins et réguliers; pédoncules robustes, rougeatres; ovaire groscourt, vert, lisse, élargi au sonnnet au lieu d'être étrauglé comme l'ovaire de la capucine, segments calicinanx subulés et quelquefois foliacés, tapissés sur leur face interne d'une pubescence lanugineuse assez épaisse; boutons à fleur aigus et n'excédant pas le diamètre de l'oyaire; fleur grande, large de 6 à 7 cent., double,

d'un beau janne d'or, à pétales extérieurs coehlés sur les deux ou trois premiers rangs, mais d'un janne moins intense que ceux du centre et quelquefois marqués d'une strie carmin ou poneeau, pétales du centre chiffonnés, plus petits, perdant de leur régularité, formant communément un cœur isolé du reste de la fleur; étamines en partie avortées; ovaires cotonneux et atrophiés, d'un jaune très-vif.

La rose Persian yellow, quoique très-vigoureuse, exige, pour acquérir tont son développement, nu climat exempt de variations subites. On peut la palisser le long d'un mur sans la tailler; nous en avons vu chez M. Marest, successeur de madame Sylvain Péan, un individu dont les fleurs étaient plus pleines que celui que nous avons fait figurer et n'en étaient pas moins bien épanouies; M. Portemer en a greffé sur églantier, en tête, dont les fleurs étaient aussi plus doubles.

On pourrait même, en plantant ee rosier isolé au milieu d'un jardin, ne pas le tailler du tout et le traiter comme la rose capucine, dont ou voit des buissons d'un immense développement, chargés de milliers de fleurs; toutefois il faut, si on le taille, le faire avec ménagement, pour obtenir une floraison abondante.







# GESNERIA LATERITIA, VAR. MACRANTHA (1).

(Gesnere couleur de brique, var. à grandes fleurs.)

Classe: DIDYNAMIE. Ordra!

ANGIOSPERMIE.

Famille naturelle :

#### GESNERIACEES.

CARACT. ESEXT. Calice quinqueparlite, adué à l'avaire; Corolla tubulause clargie supérieurement; limbe quinque-fide, soit presque égal, soit subbilabié, étalé ou réfléchi; lèvre supérieure bifide, l'inférieure trifide; Anthères ovales, biloculaires, subcounées ; Stigmate bilobé; Ovaire muni à la base de glandules binées; Capsule semi-infère, unifoculaire, bivalve, à placenfas pariétoux bilomellés; Graines petites, paléacées.

Les Gesnerias sont des plantes herbacées ou suffruiqueuses, succulentes, à rounes tubereuleuses on foreuse, à feuilles charmues, pétiolées, opposées ou versicilées, inflorescense en ombelle, feur es général très brillante.

Il y a environ trois ans que M. Chauvière acquit de M. Low, qui venait de la recovoir du Brésil, cette brillante variété qui laisse bien loin derrière elle l'espèce type, taut à cause de l'ampleur de ses corolles quo de la richesse de son coloris. Un an après son introduction en France, le Gesneria macrantha retourna en Angleterre, chez son propriétaire primitif qui, l'ayant vendu avant de le connaîtro, n'en ent pas plutôt cutendu vanter la beauté qu'il n'eut rien de plus pressé que de se le procurer.

On peut, sans hésitation, rapporter cette variété an lateritin; car elle lui ressemble dans tontes ses parties, si ce n'est que cette dernière est plus petite, plus grêle et d'un ton plus clair dans sa coloration.

Le Gesneria macrantha a des tubercules gros et charuus, qui émettent généralement trois tiges principales d'environ 35 cent. de hauteur, succulentes, convertes d'un duvet epais et serré; les feuilles, portées sur un pétiole long de 6 cent. et disposées en vertieilles ternés, sont d'un vert tendre, duveteuses, cordées,

 <sup>(</sup>f) Ce genre fut dédié par le P. Plumier à Conrod Geoner, celébre botanisle de Zurich, qui vivait au xvi' siècle.

sub-aiguës, à denticules arrondis et à pointe légèrement infléchie. leur longueur est de 42 à 14 cent, et leur largeur de 6 à 7. Du premier verticille sortent trois pédoneules floraux, quelquefois deux, velus, portant des poils blanes au bas et pourpres près du calice, formant par la réunion des pédicelles secondaires une ombelle de 8 à 10 fleurs; les divisions calicinales sont aiguës, vertes, et tout le calice est couvert de poils blanes; les fleurs, longues de 6 à 7 cent., ont le tube ventru, rétréci à la base, d'une riche couleur écarlate, et couvert d'un duvet de même couleur. Les parties latérales des deux divisions supérieures sont nues, les trois divisions inférieures sont plus courtes, les latérales sont déjetées en dehors et la division moyenne porte deux macules pourpres, bordées de earné, l'intérieur du tube est d'un beau rouge garance. Les filets staminaux sont rouges, les anthères jaunes, le style rouge, dépassant communément la corolle, le stigmate est un peu renflé, plane et de couleur plus tendre.

Nous avons fait figurer un simple jeu de la mêmo variété qui est plus trapu, à feuilles opposées, au lieu d'être verticillées-ternées, portant une ombelle de 4 fleurs dont tous les pédicelles sont tapissés de poils rouges; le calice est plus renflé, à divisions plus courtes, la fleur plus forte, plus ventrue, d'une couleur plus vive, à poils pourpres et à style court.

Les semis ont donné quelques variétés intermédiaires qui ne différent que par de simples variations dans la nuance du coloris.

La disposition verticillaire des feuilles et des pédoncules floraux est assez peu constante pour que, dans les rameaux partant d'une même souche, les uns aient les feuilles opposées et les autres disposées en verticilles-ternés.







1 Haven elegans

2 Leguerta

's Prestantissima

# AZALEA INDICA, VAR. HYBRIDÆ (1).

(Azalées de l'Inde, var. hybrides de Knight)

Classe: PENTANORIE, Ordre: MONOGYNIE.

Famille naturelle

ÉRICACÉES.

Trebu

REODODENDRÉES. { Rosayes ile 1., de Jussieu.)

canacr. Essex. Calice quirquepartite; Corolle hypogyne, subcampanulee; limbe quiquepartite, ouvert; Étanines 5, insérves au fond de la corolle, alternant avec les lacinies, et affleurant la gorge de la corolle; filaments filliformes, Antheres or ales obtuses, à déhiscence longitudinale; Ovaire bi-triloculaire, multiorulé; Slyle simple, cylindrique, sligmale déprimé, ceint d'un anneau, dieque hi-triglanduleux; Capsule bi-triloculaire.

Arbustes originaires des Alpes de l'Europo médiane et de l'Amerique boreale, procum bants; à feuilles opposées, brièvement pétiolées, elliptico-lancés-lées, coriaces, roulées sur teur marge, brillantes, à fleurs en ombelles terminales, corolles carnées.

Syn. Loiseleuria Desv.

Chamaledon Link

Les trois variétés d'Azalées dont nous donnous la figure, font partie d'une nouvelle série introduite dans la culture il y a fort peu d'annèes seulement, très-riche en belles plantes, et provenant de la fécondation artificielle des variétés anciennes par les *lateritia*,

Nous avons choisi trois muances bieu trauchées entre elles afin de montrer les ressources et l'avenir de ce nouveau groupe qui diffère entièrement des plantes qu'on connaissait jusqu'a ce moment.

N° 1. Rosea elegans. Fenillage dense, feuilles plus obtuses que dans les variétés précédentes, portant un mucron très-distinct et qui se détache du fond du limbe, pubescence rousse et trèsserrée; fleurs de 5 centimètres de diamètre, ayant, sous un plus petit module, la même forme que le Prestantissima, les

<sup>(4)</sup> Ce nom vænt du grec afaken, aride, à cause des heux que prefèrent les Azalèss

divisions de la corolle sont eependant plus aiguës et plus renversées, d'un rose amaranthe vif, uniforme de ton, tachées de macules eramoisies, se perdant dans la coloration générale. Étamines au nombre de 5, quelquefois 2 à 3 sculement, à filets d'un rouge très-vif, très-courts et inéganx, anthères violettes, style très-court, caché au fond de la corolle et d'un vert très-vif.

N°2. Exquisita. Feuilles plus obtuses que dans le Prestantissima, d'un vert également foncé; pubescence roussâtre et soyeuse, apparente surtout sur les bords du limbe; corolle campanulée, large de 5 à 4 centimètres, à divisions assez égales entre elles, d'un rose tendre bordé de blane; c'est la seule idée qu'on puisse donner de cette charmante variété, car le blane y est si rare, qu'on ne pent pas dire qu'il fasse le fond de la coloration de la fleur; la division supérieure et les bord des divisions latérales sont maculées de taches confluentes d'un carmin violacé à la fois vif et très-délicat de ton, les étamines sont au nombre de 10; les filets et le style roses, les anthères sont chamois, l'ovaire est d'un beau vert, velu et assez apparent.

Nº 5. Prestantissima. Feuilles d'un vert foneé, laneéolées aiguës dans la jeunesse, et plus obtuses quand elles sont adultes, à mueron saillant et couvertes d'un duvet roux et rare; fleurs de 5 centimètres de diamètre, campanulées, à divisions inférieures plus larges que les divisions latérales, division supérieure la plus petite de toutes, la coloration générale de cette jolie variété est le rose vif; les deux divisions inférieures, déjetées en dehors, sont d'un rose sammoné, surtont au centre, les trois divisions supérieures sont maculées de carmin vif tirant sur l'amaranthe. Les filets staminaux sont très larges, au nombre de 40 et d'un rouge vif, les anthères sont violettes et l'ovaire à peine distinet au fond de la corolle. C'est une plante très-fleurissante.

Les Azalées de la section à laquelle appartiennent les variétés que nous venons de décrire, ont sur les anciennes l'avautage de former des buissons plus ramassés; elles fleurissent plus abondanment et ont des formes plus belles et plus symétriques. Elles différent du lateritia par le plus grand développement de leur

feuillage, leur vigueur et leur rusticité. Ces avantages les font à juste titre rechercher des amateurs et leur font remplacer la plupart des variétés anciennes qui fleurissent difficilement et affectent une forme irrégulière qui choque la vue, quand elles ne sont pas soumises chaque année à une taille rigoureuse.

Il a été mis dans le commerce un très-grand nombre de variétés de cette section par M. Knight de Chelsea, ce qui les a fait souvent désigner sous le nom d'Azalées de Knight; nous eroyons cependant que la plupart de ces variétés ont été obtennes par M. Smith de Norbiton.

Nous renvoyons pour les soins à donner aux Azalées à l'artiele que nous avons publié (p. 145) sur la culture de ces végétaux. Nous nous bornerons à ajouter que ces plantes réussissent en général mieux greffées sur A. phonicea que franches de pied.



#### THE LETTERS

D'UN TRAITÉ INÉDIT SUR LA CULTURE DES PELARGONIUM.

(Suite.)

8 VIII.

NATURE LY COMPOSITION DE LA TERRE PROPRE AUX PELARGONIEM.

Le succès dans la culture d'une plante, et surtont le succès de sa floraison, dépend tantôt d'une seule circonstance et tantôt de plusieurs; ces circonstances sont en général : des arrosements ménagés ou prodigués dans certains cas, la nature de l'eau employée, l'exposition bien recherchée, la dimension des pots, le savoir faire et l'opportunité du rempotage, enfin et surtout la nature et l'état de la terre administrée, c'est-à-dire la composition faite spécialement pour l'opération des rempotages que nous réglerons plus loin.

C'est une observatiou fort importante que celle recucillie par l'expérience sur la nécessité de varier les éléments de la nourriture à donner aux racines des plantes selon les diverses constitutions et les différents besoins de celles-ei. Les règles hygiéniques à suivre se modifient suivant les genres et même quelquefois suivant les variétés. Ce fait n'a toutefois rien de surprenant pour les esprits réfléchis, car e'est une règle commune au règne animal et au règne végétal; aussi, ne peut-ou rien définir exactement sur ce point, et il en est d'un praticien visir-vis de ses plantes, comme d'un médecin à l'égard de ses clients, l'un et l'antre ne doivent faire usage de leur seience, qu'en raison des diagnostiques qui leur sont offerts diversement par les individus.

Mais n'allons pas nous jeter dans les raisonnements d'une thèse générale et restons dans notre spécialité de la culture des Pelargonium. Parmi les principales circonstances que nous venous de signaler pour déterminer le succès de leur végétation à venir et notamment de leur floraison, nous l'avons dit et nous le répétous, la terre qui doit servir au rempotage, est au premier rang des conditions de ce succès. Il convient donc essentiellement de déterminer l'ordonnauce et la manipulation de l'élément nutritif dont il s'agit.

La préparation destinée au rempotage est une terre combinée qu'on désigne avec raison par le mot technique compost. Le compost doit être préparé longtemps à l'avance, par plusieurs raisons, et notamment pour que les débris végétaux et animaux qui pourraient encore exister dans les matières employées, puissent arriver à leur entier état de décomposition, et s'identifier avec les antres parties, de manière à produire un tont homogène.

Ce compost, au point de vue du choix des matières, pent être l'objet de différentes combinaisons, mais toujours dans le même esprit. Chaque praticien y procède d'après les résultats de ses propres essais ou par voie d'imitation.

Il y a sur ce point plusienrs méthodes que nons réduirons à trois, celle des Anglais, celle des Betges et Hollandais, et la méthode française. Comme les deux premières n'offrent aucun emprant à faire, nous ne nons occuperons que de la nôtre en la formulant aiusi qu'il suit:

| Terre franche                               | 3. | 10 |
|---------------------------------------------|----|----|
| Terreau de famier bien consommé             | ö  | 10 |
| Terre de bruyère sableuse                   | 7  | 10 |
| Pandrette on engesis équivalent comme guano | 1  | 10 |

il convient d'exposer le tont au nord et à déconvert, pour que les pluies et les émanations atmosphériques puissent prêter leur concours à la fusion des matières, c'est-à-dire à la formation du compost qu'il est mécessaire de remuer à fond, de retourner et manipuler souvent, pour aider au mélange général, homogène, complet, dout nous avons déjà parlé.

An moment d'employer le compost, il tandra le passer à la

claie pour le purger des pierrailles et de toutes matières, généralement quelconques, étrangères à sa composition.

Le tas de compost destiné aux Pelargonium doit être permanent comme le tas de terre de bruyère pour les plantes de serres. Cette habitude présente deux avantages : celui de faire obtenir l'état de mélange parfait, celui encore de pouvoir, en toutes circonstances, faire des remputages imprévus; ear, indépendamment des rempotages fixes et généraux, il faut savoir en administrer de partiels en tout temps, c'est un des plus puissants moyens de sauver certaines plantes souffreteuses, à l'état plus ou moins avancé de dépérissement, et de rappeler chez elles une généreuse végétation.

Peu d'amateurs jusqu'ici ont soumis leur culture de Pelargonium à cette condition, peu d'entre eux aussi ont obtenu les brillants résultats de nos babiles praticieus.

# . § IX. DE LA TAILLE DES PELANGONIUM.

Le Pelargonium, s'il n'était pas soumis à la taille et à une conduite particulière, ne serait qu'un arbrisseau de peu d'intérêt, dont les rameaux allongés et sans ordre présenteraient une physionomie diffuse, une inflorescence chétive et sans éclat. Mais l'art a surpris certains secrets et les a dévoilés à nos jouissances en déterminant une floraison dont la magnificence nous serait restée inconnue sans l'étude de la pratique. Cette circonstance est au nombre des heureuses conquêtes réalisées par les horticulteurs qui, avec leur admirable intelligence, out su répondre à l'invitation du chautre des jardins:

Osez! Dieu fit ie monde et l'homme l'embellit.

C'est vers la fin d'août qu'il convient le mieux de procéder à la taille des Pelargonium. On aura soin préalablement de ralentir l'action de la sève, en supprimant les arrosements; et aussitét que la terre des pots sera sèche, on commencera l'opération. La petite serpette, le sécateur, l'instrument ad hoc enfin, dout

on aura l'habitude de se servir, devra être parfaitement affilé pour que la coupe légèrement inclinée, c'est-à-dire en biseau, puisse être faite sans ancun éclat ni déchirement.

On ne laissera que les branches principales et latérales, en les rabattant elles-mêmes à trois et même à deux yenx de la base. Les pousses que donneront ces yeux sont destinées à une prochaine ramification et à la formation d'une nouvelle tête pour le développement et l'arrondissement de laquelle il fandra plus tard, ainsi que nous l'expliquerons npportunément, opérer des pincements en raison du plus on moins de végétation.

Quelques horticulteurs tailleut d'abord moins court, attendent le développement des nouvelles branches et font alors une seconde taille lors de la rentrée en serre. Nous n'approuvous pas cette méthode, et notre raison se foude sur ce que la sève fera développer de préférence les yeux supérieurs au préjudice de ceux de la base, et qu'alors la tendance naturelle de la plante à prolonger sa tête, ne sera pas suffisamment combottue.

La taille une fois opérée et ses plaies séchées, c'est-à-dire an hout de quelques jours, il conviendra, à défaut de pluie, d'administrer quelques arrosements à la pomme et de les continuer modérément en eas de sécheresse. Si, au contraire, de fortes pluies survenaient et se succédaient, il fandrait, pendant tout ce temps, prendre le soin de renverser les pots, pour que l'eau n'y puisse pas séjourner et nuire aux racines, en désorganisant l'état normal de la terre, principal foyer de leurs subsistances.

# BY REMPOTAGE D'ALTOWNE OF DE COMMENATION

Le rempotage est au uombre des opérations les plus importantes de la enlture des plautes; fait et répété avec soin et habileté, il exerce une influence considérable sur les résultats poursuivis.

Les Pelargonium réclament annuellement deux rempotages fixes, que nous nommerons à l'avenir : 1° rempotage de consurvation (celui d'antonne); 2º rempotage de floraison (celui de printemps). Il y a ensuite les rempotages de semis, les rempotages de boutures et eeux accidentellement réclamés par le rachitisme et la débilité de quelques individus. Chacun de ces rempotages sera prescrit à son ordre.

Après la taille des Pelargonium vient le rempotage de conservation; il a lieu notamment pour ralentir l'action végétative et empêcher un trop grand développement de la nouvelle ramification. Il faut bien se garder de rempoter immédiatement après la taille; ces deux secousses portées instantanément à la végétation seraient de nature à déterminer de graves accidents. On laissera done les plantes acquérir un nouveau feuillage (ce qui aura lieu au bout de quinze jours ou trois semaines), et avant que les jeunes pousses n'aient le temps de s'allonger, on procédera au rempotage.

lci se présente encore une occasion de faire une prescription contraire à ce qui a été dit et enseigné jusqu'ici par les autenrs, quant à la capacité des vases. D'après nous, le rempotage de conservation doit se faire dans des pots moins grands que ceux qui auront servi à la floraison. Faut-il déduire les motifs de cette manière d'opérer? C'est que l'hiver étant, comme nous l'avons dit, une époque de repos, c'est-à-dire de demi-végétation, il est rationnel de réduire les substances végétales, pour no pas entraîner la rupture de ce repos. Et quand plus tard, à l'approche de la floraison, on augmentera la dose de ces substances au moyen de plus grands vases, ce sera un puissant et infaillible moyen de succès que notre pratique nous permet de garautir.

(A continuer.)

CHÉREAU.



### NOTE SUR LA CULTURE FORCÉE DES ASPERGES

ET SUR LES GULTURES INTERCALAIRES

DE M. MARKE (1).

Pour compléter les renseignements fournis par M. Leuormand sur le mode de culture qu'il a adopté pour faire fructifier son plant d'asperges dès la troisième année, nous donnerous comme méthode complémentaire, en y joignant une indication sur le parti qu'on peut tirer du sol par des cultures intervalaires, celle pratiquée avec succès par M. Marie. C'est après avoir visité son établissement et recueilli avec soin les renseignements qu'il nous a donnés, que nous avons rédigé cette note.

Vers la fin d'octobre on étend un lit de terrean sur les asperges, on enlève la terre des sentiers à 50 ou 40 cent. de profondeur, on creuse également une tranchée de même largeur et de même profondeur au hout des planches; puis on dépose sur les asperges la terre qu'on en a tirée.

On place les coffres sur les planches; et après avoir bien divisé la terre dont on les a chargées, on l'étend misormément de manière à les relever d'environ 55 cent.

Lorsque le terrain est ainsi préparé, on plante de la chicorée demi-fine.

En novembre, décembre, janvier on février ou remplit les sentiers et le bord des planches avec du bon finnier de cheval, bien mélangé, et on le foule comme quand on fait une couche; quand on est arrivé à la hanteur des coffres, on pose les panneaux et on remet du firmier dans les sentiers, de manière qu'ils soient plus élevés que les panneaux.

Quel que soit l'état de la température, on ne donne point d'air

<sup>(1)</sup> Maralcher, rue de Reudly.

anx asperges, qui végètent mienx sous l'influence d'une atmosphère chaude et humide; et, pendant la nuit et par le manvais temps, on couvre les panneaux avec des paillassous afin de concentrer la chaleur.

On remanie les rèchands de fumier tous les dix ou quinze jours, en ajoutant chaque fois plus ou moins du fumier nenf, suivant l'état de la température, enfin de manière à obtenir sous les panneaux une chaleur qui ne doit pas être de moins de 15 degrés, et qu'il est inutile d'élever à plus de 25. Les asperges sont ordinairement en état d'être coupées vingt ou vingt-einq jours après qu'on a commencé à les forcer.

Lorsqu'elles sont bonnes à récolter, on les coupe tous les deux on trois jours, ce qui dure pendant deux mois environ, après quoi on les laisse mouter à graines afin de ne pas épuiser le plant.

Après la récolte des asperges, on plante de la laitue gotte et deux rangs de choux-fleurs.

Lorsque les choux-fleurs sont récoltés, on enlève les coffres, puis le fumier des sentiers, et l'on remet la terre qu'on en avait tirée.

Quand les planches sont rétablies dans leur état primitif, on y plante de la chicorée. Après la chicorée on sème du cerfeuil, et après la récolte du cerfeuil, des mâches.

Comme M. Lenormand, M. Marie laisse reposer ses asperges nne année sur trois; ce qui paraît bien suffisant; car malgré le grand nombre de légumes récoltés sur le même terrain, les asperges de M. Marie sont de la plus grande beauté.

On a done, par ce procédé, sept récoltes sur un même terrain qui produit sans interruption : asperges, chicorée, laitue, chouxfleurs, chicorée, cerfeuil et mâche. C'est dans cette succession de produits que consiste l'art du maraîcher; et c'est à nos habiles horticulteurs parisiens qu'il faut demander de donner à la terre cetto inépuisable fécondité dont les procédés imparfaits de l'agriculture sont encore si loins. On peut dire que s'il est une branche de l'horticulture qui a réellement progressé, c'est celle des primeurs; et nous doutons, quels que puissent être les progrès des méthodes de culture, et la création de moyens de fertilisation rèvés par nos chimistes, qu'ils puissent s'élever plus haut. Avoir des produits sons cesse renaissants, ne pas attendre que le sol màrisse leutement une récolte pour lui confier de nouvelles semences, ne sont-ce pas des progrès qui défendent à l'esprit de se hercer de l'espérance d'atteindre beaucoup plus haut.

Dans notre premier article, relatif any cultures d'Asperges de M. Lenormand, nous avons surtout eu pour lint de vulgariser la méthode au moyen de laquelle il est arrivé à faire produire à des asperges de deux années de plantation et de trois ans d'âge, des turions aussi gros que ceux qu'on obtenait difficilement par l'ancienne méthode au bout de quatre ou cinq années de plantation; et, comme résultat non moins important, le parti avantageux qu'il a su tirer d'un terrain si dispendiensement préparé et occupé pendant la première année par un végétal improductif, en le cultivant en melons dont le produit couvre les premiers frais d'établissement. Dans cet article complémentaire, nous appelons à la fois l'attention du lecteur sur la culture directe de l'asperge de primeur et sur le système de culture intercalaire qui permet une succession non intercompue de récoltes ne nuisant en rien à la beanté et à l'abondance de la production des asperges, en faveur desquelles il a été fait tant de frais.



# GAILLARDIA SPECIOSA.

En donnant la description de cette jolie plante, dans notre numéro de mai, nous avons dit en ignorer l'origine et savoir seulement qu'elle vient de Saint-Omer. Nous sommes aujourd'hui à même de compléter l'histoire de cette Gaillarde, par suite d'une lettre que nous adresse, de Saint-Omer, M. François Delâche qui revendique, à cette occasion, ses droits de paternité.

Il nous apprend qu'il l'a obtenue en 1845 et qu'elle ne provient pas, comme nous l'avions supposé, de la G. rustica, mais de la G. maxima, qui est elle-même une variété de la bicolor.

M. Delàche ajoute, à titre de renseignement, et pour servir de guide aux horticulteurs dans la culture de la Gaillardia speciosa, qu'à Saint-Omer et en Belgique, elle a passé l'hiver en pleine terre, sans converture; mais nous devons ajonter que le climat de Saint-Omer et eelui de la Belgique permettent à certains végétaux une hibernation qui leur est interdite ici.

Encouragé par le succès qu'il obtient dans la culture de ces belles Synanthèrées, M. Delàche a semé des graines de la G. speciosa, et il a obtenu une nouvelle variété, mise dans le commerce depuis un an, et qu'il a dédiée à Lady Powels. Quoique plus pâle que la plante mère, elle n'en est pas moins d'un effet très-agréable, seulement il est à regretter qu'elle soit plus délicate que le G. speciosa.



#### HORTICULTURE ÉTRANGURE.

~230~

## EXPOSITION DE LA SOCIETÉ DES PROMOTEURS DE L'HOBTICULTURE A BERLIN

Animés d'une véritable impartialité et ne prepart conseil que du sentiment qui nous porte à applaudir à ce qui est bou et utile. nous nons intéressons sincèrement aux progrès de l'horticulture en Angleteire et en Belgique, et sommes les premiers à nous réjouir des succès des horticulteurs étrangers ; car la science des jardins est cosmopolite, et quel que soit le point d'où nous arrivent le progrès et la lumière, ils sont bien accueillis; anssi les horticulteurs français font ils anionrd'hui de plus fréquents voyages en Belgique et en Angleterre, qu'ils n'en faisaient, il y a 25 ans, à quelques lienes seulement de la capitale. Puisque nous suivons avec tant d'intérêt le développement de l'horticulture dans ces deux riches et industrieuses contrées, nous ne pouvous rester étrangers au monvement de cet art dans l'Allemagne, qui compte parmi ses hommes éminents des horticulteurs progressistes, cherchant à faire revivre dans leur pays le goût des jardins qui commence à peine à s'y réveiller.

La société des promoteurs de l'horticulture de Berlin a fait une exposition le 20 juin dernier, et chacun l'attendait avec impatience. On était curienx de voir si cette société, qui compte déjà 25 muées d'existence, persisterait dans ses aucieus errements ou si elle marcherait avec son époque. Déjà, grâce à l'impulsion de membres jeunes et actifs de la société, les conservateurs, malgré leur goût prononcé pour le atatu quo, out senti que bien des coutomes sont tombées en désnétude par l'effet de la marche du temps; et l'en s'aperçoit si bien que les statuts rédigés lors de la création de la société sont devenus insuffisants, qu'il a été proposé, il y a quatre ans, de les sonnettre à une révision, ce qui a été ajourné jusqu'à ce qu'elle ait accompli ses 25 années d'existence.

M. Albert Dietrich, un des réducteurs de la Gazette des jardins

(Gartenzeitung) et professeur d'horticulture à l'École des horticulteurs de Berlin, mi des hommes de l'Allemagne qui comprend le mieux l'avenir de l'horticulture et contribue le plus à ses progrès. a visité cette exposition en critique éclairé, et il a cette fois encore trouvé à redire à sa composition générale, qui se sentait encore quelque peu des errements auciens, et ne témoignait pas du goût épuré des exposants; pourtant les groupes de fleurs étaient sinon irréprochables, du moins coordonnés d'une manière convenable. Mais le fond de cette masse de végétaux vivants se composait de fleurs communes, quoique les jardins de Berlin et des environs, Potsdam et Charlottenbourg enssent envoyé leur offrande; mais l'on distinguait au premier coup d'æil entre toutes ces fleurs, un envoi de M. Bæckmann de Hambourg ; des plantes fortes, vigoureuses, bien cultivées, élevées à la manière anglaise en buissons touffus, ressortaient entre toutes les autres. Rien qu'à la manière dont ces plantes se dressaient dans leurs pots, on reconnaissait qu'une main habile et savante en avait dirigé la culture. Ce qui contribuait à faire distinguer les plantes de M. Bœekmann, c'est la présence d'étiquettes propres, exactes, bien écrites, tandis que les autres concurrents avaient beancoup de végétanx non étiquetés, même parmi les jardiniers les plus famés, et les étiquettes étaient malpropres, mal écrites et indéchiffrables ou inexactes.

Au milieu de cette profusion, M. Dietrich a dú choisir les groupes les plus méritants, et il a rendu justice à l'intelligence qui avait présidé à la décoration générale du local de l'exposition; laquelle a cu lieu dans la salle des séances de l'Académie des seiences et des arts, dispositions dues aux soins de M. Bouché, inspecteur du jardin royal de botanique.

Nons passerous une revue rapide des lots exposés, avec l'indication des végétanx cultivés dans ce pays ou nouvellement introduits, ce qui constitue les progrès de l'horticulture. Nous y reconnaîtrons que partout les horticulteurs se forment à une même école, et que loin d'avoir, suivant les pays, un caractère original, rien de plus miforme que le système général de culture qui, suivant les lois capricieuses de la mode, impose à tous le même goût.

M. Nietner, jardinier de la cour à Schornhausen, avait exposé en plantes nouvelles: Torenia concolor et Asiatica, Siphocampylos nitidus, Cuphea cordata, Balsamina latifolia et Gesneria libanensis; en hybrides et variétés nouvelles : Erica florida, var, Campanulata, Clovesii et Audreusii, Fuchsia Napoleon, Mrs Fred, Milbork et Lady Julic. Il y avait joint 81 varietés des plus choisies de ce beau genre, douze Calcéolaires variées de conleur et de dessin, élevées par lui, plus de 38 touffes de Calcéolaires en pot; et en végétaux remarquables par leur belle culture les plantes suivantes : Andersonia Sprengelioides, Cuphea platycentra, Phonocoma prolifera, Siphocampylos coccineus et Fuchsia Bridegroom; dans cette remarquable exposition on distinquait encore les Cuphen strigulosa et miniata, Tetranema mexicana et quatemaleasis, Gardoquia Hookeri, Orthosanthus multiflorus, Achimenes arygrostiqua, Tremandra llugelii et rerticillata, Diplolacaa salicifolia, Mariaathus caruleo-punctatus, Bossiwa plumosa, Berzelia lanuginosa, Actus ferruginea, Helichrysum spectabile, Pitcairnia punicea, Columnea crassifolia, Gesneria tubiflora et var. purpurea, Dillwynia rudis et var. sanguinea, de plus de belles var. d'Ericas, de Petunias et de Pelargoniums. Cet horticulteur a cu un prix pour l'introduction des Balsamina latifolia, Gesneria libaneusis et Syphocampylus nitidus; il a également obtenu un le prix pour trois Ericas nouvelles et trois Fuchsias.

M. Reinecke, chef des cultures de M. Decker, avait envoyé it fexposition, des Fongères arborescentes importées par M. le Dr. Karsten, telles que Blechnum volubile et brasiliense, Alsophila pruiaata et senilis, Adianthum patens, llemitelia integrifolia, Pteris biaurita, Diplazium Shepherdi, Aspidium K aulfussi et violascens, et un Lycopodium circinale. Il est à remarquer que c'est la première fois qu'on voit vivantes en Europe les Blechnum rolubile, Alsophila pruinata et Adianthum patens. Parmi les Orchidées ou remarquait plusieurs individus du Resterpas elegans et le Lycaste chlorantha; parmi les autres plantes il a été remarqué un Æchmea fulgeus, Sollya salicifolia, Gnaphalium diosmæfolium, Tropwolum Moritzianum majus; de belles et nombreuses espèces de Draræna et Cordylina, des Fuchsia, Verceines, Gloxinia, Pelargoniums, Jacinthes, Norcisses de Constantinople et Tulipes dont la floraisonavait été retardéceu les conservant dans une glacière, enfin un grand bassin contenant des Nymphea cœvulca et Limnocharis Humboldtii en fleur.

M. Bockmann de Hambourg avait envoyé un bel individu de Cuphea platycentra, un Dracophyllum secundum avec cinq épis en fleurs; un Tremandra verticillata, les Bulsamina latifolia, Pimelea Hendersouii, Astelma caimium; un bean Lechenaultia biloba grandiflora, Corethrostylis bracteata, Begonia albo-coocinea, Hindsia violacea, Pernettia pilosa; un beau choix d'Ericas et de Calcéolaires, et 20 variétés nouvelles de Pelargoniums anglais.

M. Sauer, jardinier de l'Université, avait exposé un beau choix de plantes, parmi lesquelles des Eucalyptus Preissii et diversifolia, Gloxinia caulescens portant 112 fleurs épanouies et en bouton; Pitcairnia phænicea, Charlwoodia congesta, Stylidium Lehmanni, Dorstenia Houstonii, Begonia coccinea, Euphorbia picta, Stenochilus maculatus, Erodium incarnatum, etc; et parmi les végétaux d'ornement non en fleurs; des Pandanus odoratissimus, Amorphophallus campanulatus, Anthurium podophyllum, caudatum et Ottonis, Quassia amara, Metrosideros vera, Mimosa prostrata, Dammara orientalis, Strelitzia angusta, Cordyline rubra, Chamadorea Schiedeana et bilobata, Phrynium cylindricum et zebrinum; et parmi les Fougères, les Batmium trifoliatum, Ceropterys chrysophylla, Pteris umbrosa et hastata, Adiantum formosum et cuneatum, etc.

(La suite au prochain numéro.)

## VOYAGE HORTICOLE DE M. R. FORTUNE,

EXCURNE.

(State)

On est frappé d'admiration à la vue des forêts, animées par différentes variétés de Bambous, ce qui donne au paysage de ces contrées un caractère tropical. Je ne connais rien de plus beau que le Bambou jaune avec ses tiges droites et mes et ses branches gracieuses oscillant sous le souffle de la brise; il me rappelait mes belles forêts de jennes Mélèzes en Angleterre. Le Pinus sinensis que j'avais remarqué dans le sud, est communici et paraît former une exception à la règle générale; car on le trouve dans toutes les parties du pays sons chaque latitude. Le Cuninghamia sinensis s'y trouve aussi en abondance et l'on voit en outre plusieurs espèces de Cyprès et de Genévrier autour des tombeaux des riches qui sont disséminés dans la vallée et sur le penchant des collines.

Les fruits de Chusau offrent peu d'intérêt; presque tontes les péches, les raisins, les poires, les prunes, les oranges, etc., qui sont, en été, apportés sur les marchés, viennent du continent. On y cultive cependant deux fruits excellents, l'un est le Yang mac, fruit écarlate assez semblable à une Arbonse ou une Fraise; mais ayant en outre un noyan semblable à celui d'une prune; l'autre est le Kum quat, petite espèce de citron de la grosseur d'une groseille à maquereau, ovale, avec une écorce douce et une pulpe aigre.

Ce fut la première lois que je vis en fleur les plantes de cette ile. Dans les première jours du printemps les flancs des collines se convrirent de *Daphne Fortunci*, à fleurs blas, et d'Azalon ovata, une des plus belles espèces que j'aic introduite. Le Weigelèa rosea un des plus gracieux arbustes du nord de la Chine que je vis aussi pour la première fois dans le jardin d'un naudarin, près de

la ville de Tinghae, se convrit au printemps de ses charmantes flems roses. Le Buddleia Lindleyana croissait dans toute sa perfection au milieu des haies du versant des collines accompagné souvent de la Glycine sinensis.

Ningpo est à 40 milles (15 lieues) ouest de Chusan sur le coutinent. Mes visites assez répétées dans le cours de l'été épronvèrent moins de difficultés qu'à l'automne précédent. Les jardins des mandarins, quoique petits, sont très-gais, surtout pendant les premiers mois de l'année, et, ce qui m'intéressait le plus, e'est qu'ils contenaient beaucoup de plantes nouvelles d'une grande beauté. En entrant dans un de ces jardins par une belle matinée de mai, je fus frappé par la vue d'une masse de fleurs jaunes qui convraient complétement une grande partie des murs; la couleur n'était pas d'un jaune commun; mais un peu chamois, ce qui donnait à ces fleurs un aspect extraordinaire; je découvris avec surprise une nouvelle rose jaune grimpante. D'après ce que j'ai appris depuis, cette rose vient des parties les plus septentrionales de la Chine et résistera fort bien au climat de l'Europe. Je tronvai dans un de ces jardins une autre rose, que les Chinois appellent à cinq couleurs; elle appartient à la section appelée en Europe rose de Chine, et sa couleur est à la fois brillante et extraordinaire. Quelquefois elle produit des fleurs mies ronges on blanches, et souvent la même plante porte des fleurs des deux sortes, tandis que d'antrefois elles sont striées des deux couleurs. Cette plante est aussi rustique que notre rose commune de la Chine. La Glycine sinensis est souvent palissée le long des maisons de plaisance ou couvre des berceaux destinés à garantir contre les rayons du soleil. L'en ai tronvé une autre variété d'un blane pur qui contrastaitavec le blen tendre de la Glycine ordinaire. Je demandai permission au propriétaire d'en faire des boutures et anjourd'hni une de ces plantes existe dans le jardin de Chiswik.

(La suite an prochain numéro,)

## THE LICESIA

#### IBERIS SEMPERIORETS, VAR. GRANDIFIORA.

Hy a environ deux aus que M. Pelé a importé d'Angleterre une nouvelle variété du Thlaspi vivace ou Iberis de Perse, dont on n'avait jusqu'à présent on'une variété à feuilles nanachées. C'est un arbuste d'orangerie à feuilles persistantes, charnues, épaisses, sessiles, lisses, d'un vert glabre, spathulé s obtuses, arrondies au sommet qui est découpé en un ou deux denticules. earactères qui lui sont communs avec l'espèce type; les fleurs, d'une grandeur réellement extraordinaire, ce qui en constitue le mérite, forment un large corymbe, dense, dont les corolles varient de la carconference au centre, du blanclilacé au blancour, et qui présentent comme caractère essentiellement différentiel, deux pétales inférieurs longs de 4 centimètre et demi et coupés carrément et les deux supérieurs petits, réfléches, arrondis et longs seulement de 4 à 5 millimètres. Le calice a les pointes de ses divisions violacées et les élamines forment au centre une petite saillie jaune qui diversifie agréablement le fond du corymbe. C'est une plante très-fleurssante, qui reste en fleur depuis le premier printemps jusqu'en automne, et mérite d'être répandue dans nos jardins, oitelle jouira concurrenament avec les espèces qu'on y cultive des soins des amaleurs. On peut donc régarder l'introduction de cette plante comme une acquisition réellement méritante.

#### GLONINI BANDLEYANA

On ne connaît pas assez cette charmante variété de Gloxima qui est répandue en Angleterre depuis trois ans et depuis deux seulement en France où elle a été introduite de Belgique. Elle ne presente pas dans sou feuillage de caractère partieulier. Les feuilles sont ovale allongées, villeuses et à nervures apparentes, les fleurs sont peu nombreuses, mais d'un blane pur avec une tache d'un rouge violacé très-vul à la partie inférieure et intérieure de la gorge; et qui s'étend en perdant de son intensité primitive, jusqu'au fond du tube de la corolle. La fleur a de 6 à 7 centumètres de longueur; elle est d'une forme campanulée oèguière et gracieuse. C'est une variété qu'on ne peut négliger d'avoir dans une collection bien choisie.

#### RECORDEREDA, APROJES DE SENERESEA.

Il y a environ deux ans qu'on a reçu de Venezuela cette nouvelle espèce de Browallia qui peut contribuer par la délicatesse de sa fleur à l'ornement de nos partetres eu été et de nos serres pendant une grande partie de l'année; car elle forme un buisson ramenx perpétuellement chargé de fleurs. La tige en est pubescente, les rameaux sont disposés eu spirale, renflés à leur point d'insertion et violacés, les feuilles out le pétiole court et canaliculé, elles sont lancéolées-aigues; plus larges à leur base dans les adultes, à limbe décurrent, entières, lisses et d'un vert gai, les nervures primaires et secondaires sont assoz marquées. Les fleurs sont axillaires, et disposées en panieule triflore; les caractères de la fleur sont; pédicelle très-court, calice tubuleux, costulé, vert clair à côtes noirâtres; convert d'une pubescence rare, à cinq dentscourtes et obtuses; corolle hypocratériforme, tube plus long que le calice, qu'il dépasse d'environ 2 centiniètres, d'un blane pur; limbe de la corolle à lobes arrondis, obtus, marqués d'un sillon au milieu, d'un bleu tendre; cœur noir, bord de la gorge de la corolle tacheté de jaune, marqué d'un peu de blanc.

Les Browallia dont on ne cultive qu'un petit nombre d'espèces, sont des plantes annuelles qui se multiplient de semences et demandeu; une exposition chaude. Cette espèce, qui est évidemment nouvelle, ressemble néanmoins beaucoup à l'elata.



# CALENDRIER HORTICOLE.

### SSTEET TIMENT HERE.

Travaux généraux. Le mois de septembre étant le second mois de l'année horticole, c'est une époque de rénovation pour les produits des jardins; car les végétaux de printemps etd'été-sont épuisés, et il faut songer à de nouveaux semis qui donneront leurs produits à la fin de l'autonne ou au printemps. Après les chaleurs britantes des jours cantenbarres qui ont suspendu l'activité de la végétation, il s'est opèré un mouvement nouveau dans l'ascension de la sève; et la vie, suspendue pour en nomment, reparaît pour deux mois à peure, avec une activité que modère l'abaissement successif de la température. Les arrosements ont lieu le matin seulement et l'on cesse complétement ceux du soir, à cause de la fraicheur des nuits; les graines mûres seront recottées avec soin, mises dans des saes, étiquetées et déposées dans un endroit ser, pour en assurer la conservation. On s'occupe aussi de la réparation des coffres et des châssis pour qu'ils soient prêts quand les froids viendrout.

Jurdin potager. Dans les premiers jours du mois on sème les choux d'York, cœur de bouff et pain de sucre. On fait blanchir des cardons et du céleri ture.

On sème des radis roses sur ados, et sons cloche de la laitue petite noire. Une quinzaine de jours après le semis, on repique les plants sous cloche et sur ados.

On some des choux-fleurs tendres et demi-durs. Huit ou dix jours après on repique les plants en pépuniere dans un rodre. On continue de seaner du cerfemt, des mâches, des épinards et du cresson alénois.

Dans la seconde quintaine on seure du potreau, et le long d'un mur à honne exposition on repique de la faitne passion et de la romaine rouge d'inver, seniées vers la fin d'août

Jardin fruitier. Les pêchers sont les seuls arbres qui exigent les sonts de l'Itorfieulteur; les bourgeons continuent de se développer avec l'énergie propre à cet arbre et il faut en mainteuir l'équitibre. Quant aux autresspèces, elles u'exigent aucun sont; on se borne à dégarair de leurs feuilles sujets encore chargés de fruits, pour en hâter la maturité et leur donner

de la conleur. On met en sacs les plus belles grappes de chasselas pour les soustraire aux attaques des oiseaux et des insectes, et les conserver dans l'arrière-saison.

C'est dans le courant de ce mois qu'on greffe les arbres qui étaient trop vigoureux le mois précédent, et l'on donne le dernier binage dans la pépinière.

Jardin d'agrément. Les soins de propreté et les travaux d'entretien sont les mêmes que dans les mois précédents, et l'on s'occupe activement de la récolte des graines dont il faut surveiller la maturité.

C'est l'époque la plus favorable pour semer les pélouses de gazon, car il reste assez de temps pour qu'il couvre la terre avant l'hiver. C'est encore le moment de voir si la disposition générale des végétaux destinés à la décoration des jardins pendant l'antomne, est convenable ou nécessite quelques changements.

On plante les Iris germanica, sème des giroflées quarantaines pour l'année suivante, des anémones, des renoncules, des coreopsis, des muffiers, des thlaspis, des silénées, qui seront assez fots pour planter en pépinière, et qu'on mettra en place au printemps, en terrine ou en pleine Ierre, ou des plantes hulbeuses nu à tuber cules, tels que pivoines herbacées, des paneratium, des funneterres, des alstroemerias, des jonquilles et des muscaris.

Serres et orangerie. Les travaux commencent à reprendre dans ce mois. Vers le quinze on rentre les plantes de serre chande qui sonffriraient de l'abaissement de la température. On rempote les plantes de serre tempérée et d'orangerie, afin qu'elles soient reprises avant qu'on ne les rentre, et l'on remet partout les panneaux.

Les arrosements, qui doivent être dispensés avec modération, seront plutôt faits le matin que le soir.



# PLANTES HOUVELLES OU PEU CONNUES

DECRITES OU FIGUREES

WAYS LED

### JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS

-E4E4 \*\*\*

Solanum jasminoldes. Tout en reproduisant, sous le nom de jasminoides, cette nouvelle Solanée, ainsi dénommée par Paxton, le Bot. Beg. ne la regarde pas comme essentiellement distincte du S. scaforthianum. On ignore son lieu de provenance, cependant on pense qu'elle est, comme cette dernière esnère, orlginaire de l'Am, du sud. Les caract. du S. jasminoides sont : tige voluble, glabre, feuilles pinnatlfides, ternées, entières, longuement pétiolées; folioles ovales, obtuses à la base, inflorescence en panicules-cymenses, terminales, oppositifoliées. La seule distinction qui puisse être faite entre ces deux espèces, consiste, pour cette dernière, en une panicule plus compacte et des feuilles moins andulées : quant à la conlene des fleurs, elle semble varier, car l'axion la décrit et représente comme étant d'un bleu pâle, et dans l'individu d'après lequel a été faite la fig. du Bot. Rog., au mois de septembre 1816, elles étalent presque blanches. C'est une plante un peut être cultivée en pleine terre le long d'un mur, à une exposition chaude; elle grimpe beaucoup et se charge de fleurs pendant l'automne. On la mulupite de boutures et et elle s'accommode de toutes les bonnes terres de jardin. Le S. sasminoides a été présenté pour la première fois à la Société d'horticulture par VI, II, Low, de Clapton, il y a deux ans. (Bot. Reg., juin 1847)

Collanda dulcis, W. Herb. (Alstroemeria dulcis, Hoelk.), Cesi chez le doven de Manchester qu'a fleuri, an mois d'août 1846, cette rare espèce d'Amarsilidée. Elie est originaire de Huallay, près de Pasco au Pérou, croft à une hauteur de 12 à 1500 pleds au-dessus du niveau de la mer, et porte dans la laugue vulgaire le nom de Campanillas coloradas. Le nom de dulcis las vient, d'après les renseignements inscrits dans l'herbier de M. Hooker, de l'habitude où sont les cuiants, dans les Andes de Polivie, d'en cueillit les fauits pour manger la pulpe sucrée qu'ils contlennent. Les individus cultivés en Europe sont venus de graines envoyées de Lima, par M. J. Maclean. La proéminence de l'opercule de l'ovaire, qui le latt semi-supère au lieu d'être infère, la puipe qu'on dit être contenue dans les capaules et son inflorescence réfléchie, aux des tiges fermes et dressées, sont les caractères qui ont porté M. W. Herbert à séparer ce geure du genre Bounavea. Toutefois, ce nouveau genre exige une révision sérieuse. La tige du C. duieus est haute d'un pied, drouée, un neu flexueuse, mais non prenante, elle parait beaucoup pius grêle que celle du C. audinamarcana; les C. involuerata et glauca parsissent avoir la tige également rigide; mais pas sinueuse, et l'inflorescence réflécisie. M. Maclean a envoyé une nouvelle espèce des Andes de Bolivie, à tiges droites et fermes et à lleurs dressées, grandes, qui paraissent être rouges et james, ce qui lui vaudra, al ce caractère persistes le nom de Collunia strictu. Les caractères du C, dulcis sont : lige dressée, filiorne, ficanciase, feuilles oblongues, glauques, obtuses, rétrécies à la base, fleurs penchées, cylindriques, pen nomineuses, de couleur rose violacée; extrémité des divisions du périgone vertes; à la partie luterne des divisions lutérleures, le bord est piqueté de pourpre; les anthères, cordiformes allongées, font sallite hors de la corolle et sont également vertes. Ce parail être une plante capricleuse qui périt sans causes apparentes, ce qu'on peut cependant attribuer à l'humidité. L'individu d'après lequel a été faite la figure, est venn en plein air dans une couche de sable; il a fleuri d'octubre jusqu'en décembre. M. Edwards fait observer que le genre Collania d'illerb, est essentiellement différent du genre ainsi appelé par Schultes. (td.)

Epidendrum plicatum Limit. Les caractères spécifiques de l'Ep. plicatum sont: pseudobulbes ovales-oblongs, cylindriques, diphylles; feutiles coriaces ensiformes, grappe pauciflore (?), bractées petites, squamiformes, sépales et pétales obovales lancéolés, acuminés; lahelle à lobes latéraux oblongs, acuminés, obtus, plus courts que le lobe moyen qui est cordé, plissé, cuspidé ; onglet épais et sillonné; sommet du gynostème deuté des deux côtés. Cette nouvelle et belle espèce a été introduite de Cuba par MM. Loddiges, chez qui elle a fleuri en janvier dernier. Elle est remarquable par ses pétales, qui sont verts à l'intérieur, avec des macules pourpres, mais rares près de la pointe, et d'un violet foncé riche à l'extérieur. Les sépales sont verdatres, lavés de pourpre foncé des deux côtés; le labelle est d'un pourpre riche, avec un peu de jaune à la base des lobes latéraux, le lobe moyen, dont le centre est blanc, est fortement plissé et profondément cordé. Cet Ep. est très-voisin du ceratistes, trouvé par M. Lioden dans un repil du sommet nelgeux de la montagne de Santa Martha. Cette dernière espèce a sculement que large panicule plus rameuse, des fleurs plus petites, les lobes latéranx du labelle sont plus courts; le labelle est blanc, et le lobe moyen non cordiforme.

Une espèce qui est originaire des Florides, et dont l'introduction serait très-désirable, est l'E. tampense, qui est flancée, a les pseudobulbes petits et cylindriques, terminés en poûte, les feuilles très-étraites, et, avec l'habitus de l'Ep. odoratissimum, des fleurs heaucoup plus grandes. (Id.)

Billiergia rhodocyanea, Lem. L'histoire de l'introduction de ce nouveau Billibergia est environnée d'obsemité; il est encore douteux même qu'il ne soit pas indentique au B. versicolor de M. Richani, qui a reçu cette espèce de Rio-Janeiro et l'a vn fleurir dans le jardin de la Faculté de médecine de Paris, au mois de juillet 1850. L'espèce décrite par M. Lemaire et figurée dans la Flore des serres d'Europe, ne differe, d'après ce savant descripteur, que par des fascles transversales blanches et irrégulières, tamiis que dans le versicolor cles sont lisses et d'un vert gai, ce qui l'a porté a érablir, pour l'espèce nommée par M. Utchard, la synonyme suivante : B. rhodocyanea, § lacvis Nib., B. versicolor, Ach, Rich mec, les caractères apécifiques sont : femiles ambelaneues, rigides, élargies et embrassantes à la base, canalteulées, spinoso-dentées sur les bords, upex obtus et microné, multiviriées

d'écailles très-petites et Irrégulières, fasciées transversalement sur les deux faces; bampe un peu plus courte que les feuilles, bractée couverte d'one pubescence rouge, dense et Irrès-courle, feuilles bractéolées, disposées en paniente dense, capitule, multillore; rameaux sessiles, très-courts, pluriflores, bractées; cornile d'un bleu pale au sommel, d'un blanc hyalin » la base, bractées, bractéeles et calice roses et couverts de duvet. Après l'anthèse, la leinte azurée passe au rose. Ce Billbergia produit un charmant effet, par suite des nombreuses corolles ararées qui se détachent des hraclées d'un beau rose dont elles sont entourées. (Fl. des serves et jardins d'Eurrope, mars 1946.)

Daphne Fortnuel. Lind. Importé de Chine en Angleierre, en 1814, cette nouvelle espéce de Daphné n'a fleurit qu'en 1816, dans le Jardin de la Société d'horticulture de Londres. C'est un petit arbuste à l'enillées décidues, apposées, avales-oblongues, couvertes sur les deux faces de poils soyeux : fleurs exinvolucrées, disposées par quaire au sommet des rameaux, soyeuses à l'extérieure, limbe entièrement quadrilobé, lacinies oblongues, abtuses, les latérieures plus étroites. Elles sont d'un lillas rougeâtre, longues d'environ 3 centimètres et nut apparu au mois de janvier, avant le déveluppement des feuilles. On pense que cet arbuste sera de pleiase terre et resistera à nos hivers ; mais en attendant, il sera prudent de le conserver l'hiver en orangerie et près des jours, à cauve de la précocité de sa foraison. La terre qui lui convient est un mélange de terre franche et de terre de bruyère ; il demande une exposition à dent-ombrée et une légère humidité. Son mode de multiplication est celui des Daphne mezercein et gnidium. (fd.)

Passiflora amabilis (hybrida). M. Schlachter de Losa a nbienu par le croisement des Passiflora princepe etalatat lectte dernière est presunde êtse la mere) un hybride d'une grande distinction de coloris : îl a acquis des deux espèces qui l'ont produite des caractères nistes qui en font le mérite. Les rameaux sont quadrangulaires et subailés, les feuilles aont simples, oxées-lancéolées, entères, à pétioles quadrigiandulés; les fleurs sont solitaires, grandes, a xillaires, le coloris interne des segments est d'un rouge carmin plus vil que celul de l'adata; l'es ligales sont très-nombreuses, très-longues, flexueuses, blanches, violacées à la pointe; l'odenr en est dunce el agréable. M. Van Houtte ra a sequis toute l'édition. (Id.)

Forsythia viridiasima. Undi. I saut la décunverte de cette nouvelle espèce on ue connaissait qu'un seul Forsythia, le F. suspensai de Vahl, d'abord désigné par Thuerg sous le nout de Ulas, ce qui indique qu'il en avait bien percu les rapports naturels; mais il ne fut pas heureux dans son rapprochement, car quoique les feuilles solent souvent punées, les Beurs croissent deux par deux dans l'aisselle des feuilles, après leur chute, au lleu de former des panicules terminales. On le donne comme un fort bel arbuse à feur d'un jame vit et s'élévant de 3 à à mètres. D'après Siehold et Zuccarini, qui l'ont figuré, il y ra a deux variétés, une à branches réfiéches et l'autre à rameaux dessés. On dis que ces deux arbusées ont été introdulis de la Chine par les Japonais, qui les planient avec les arbreu à feuilles persistantes à cause de l'aspect que cette plante présente au printemps. Elle settée fond

aux péchers, abricotiers et camellias, qui fleurissent à cette époque. Cette espèce a, dit-on, été apportée vivante en Hollande, en 1833, par M. Verkerk Pistorius.

L'espèce trouvée par M. Forume est très-distincte du F. suspensa. Ses feuilles ne paraissent pas pinnées, et au lieu d'avoir une forme ovale, elles sont exactement oblongues ou ovales lancéolées. Les branches sont quadrangulaires au lieu d'être cylindriques et elles sont parfaltement dressées; le calice est plus court et plus membraneux et les fleurs sont plus petites. C'est sans doute une plante très-différente qui sera recherchée quand il y aura dans nos jardins des sujets assez forts pour fleurir, car les branches sont chargées de fleurs jaunes aussi grandes que celles du Chimonanthus grandiflorus, et qui précèdent les feuilles. Il forme un buisson compacte d'un vert foncé, avec des feuilles oblongues opposées, dentées en seie près de la pointe : mais entières dans leur partie movenue ; elles répandent une odeur légarement balsamique. M. Fortune ajoute que, dans le nord de la Chine, c'est un arbuste de 3 à 3 mètres et deml, qui perd ses feuilles en automne. Le F. viridissima fut trouvé dans le même jardin que le Weigela rosea, puis après dans la province de Chekiang où il était plus beau à l'état sauvage que dans les brillants jardins des mandarins. C'est un arbuste de pleine terre qui se multiplie facilement de boutures et de drageons. (1d. 1

Cleisostoma ionosmum. Blum. M. Cunting a envoyé de Manille, à MM. Loddiges, cette nouvelle espèce de Cleisostoma qui a fleuri en 484\(\alpha\), dans leur établissement de Hackney. Les fleurs sont en particulé étalée, ont environ un pouce de diamètre, cinq lobes obtus, égaux, obovales, faunes avec des macules d'un brun rouge\(\alpha\)tre, le labelle est blanc avec quelques raies rouges, il est trilobé, le lobe infériteur est charun, sigu et plus petit que le lobe du milien, qui est cordé triangulaire, il porte un éperon conique; legynostème est pubescent et bidenté à la partie antérieure. Les fleurs ont une douce odeur de violette. Les feulles se ffétrissent comme celles de l'Aerides maculatum. Cette plante a environ 60 centimètres de hauteur. (Id.)







# de la Libraria

A when I do to



### RHODODENDRUM ARBOREUM HYRRIDUM.

(Rh. Madame Sydenham.)

l'oir pour les caractères du genre le numéro de juillet, page 193.

Il y a trois ans que M. Paillet a obtenu cette brillante variété, qui, malgré son éclat et le succès qui l'attend parmi-les amateurs de ce beau geure, n'est pas eucore dans le commerce.

Obteun de semences produites par un de ces croisements que favorisent le hasard, ce nouvel Hybride réunit les qualités les plus appréciables : feuillage brillant, corymbe chargé de fleurs, coloris à la fois frais et éclatant, tels sont ses titres à un succès incontestable.

Le Rhododendron Madame Sydenham est un arbuste vigoureux dont les feuilles adultes sont de grandeur moyenne, très-planes et d'un vert foncé, les jennes feuilles sont plus grandes, uniformes de tou, d'un vert très-tendre et repliées en deux comme les feuilles d'Amandier et de Pècher, sans être tordues sur elles mêmes ou tourmentées dans la pureté de leur forme, ce qui est commun à beaucoup de variétés.

Les fleurs forment un corymbe de 15 à 16 fleurs campanulées, assez largement ouvertes, à divisions arrondies; la supérieure, légèrement cucullée, est d'un roso à peine lilacé, uniforme dans toute les parties de la corolle, excepté an bas de la division supérieure où la mance violette est plus apparente; la gorge de la corolle est piquetée de macules cramoisies, les filets des étamines sont d'un blane pur, les anthères d'un roux cannelle vif, le style est long, le stigmate reuflé et d'un beau rose. Le coloris de cette charmante variété est tendre et délicat et d'une mance réellement nouvelle dans la nombreuse série des Rhododendrous.

# TREMANDRA (TETRATUECA) VERTICHLATA ET HUGELH (4).

(Tétrathèque verticillée et de Hiigel.)

Classo: DÉCANDRIE. Ordre:
MONOGYNIE.

Famille naturelle :

#### TRÉMANDRÉES.

( Trémandracées , Lindl. )

CABACT, ESSEYT. Colice quadri-quinquepartite, Corolle à 4 ou 5 petales; Étamines 8 à 10, Anthères biloculaires, prolongées en un lube ouvert au sommet par un pore; Ovaire biloculaire, locules biovulées; Style et stigmate simples; Capsule biloculaire.

Arbustes éricoïdes quelquefois jonciformes, à feuilles petites, alternes, ou verticillées, couvertes souvent de poils glanduleux ou soyeux.

La petite famille des Trémandrées qui ne se compose que des deux genres Tremandra et Tetratheca, si semblables entre enx, que dans la langue horticole on les confond sons une même dénomination, ne possède que des espèces ornementales: toutes ont des fleurs gracieuses et peintes de vives couleurs; toutes ont un port élégant, et se recommandent par la longue succession de leurs fleurs. Nous avons réuni sur une même planche deux espèces de Tremandra, anssi élégantes l'une que l'autre, et qui toutes deux ont été importées en Europe par le baron de Hügel, de Vienne, qui les a trouvées dans l'état de Swan River (Nouvelle-Hollande), si riche en végétaux dont nous avons anjourd'hui embelli nos jardins,

Nous avons conservé à ces deux plantes le nom qui leur est donné en horticulture, bien que ce soient réellement des Tetratheca; mais la nomenclature des jardins, moins rigourense dans ses appellations, demande à être respectée pour ne pas augmenter la synonymie déjà si nombreuse et si confuse. Notre diagnose générique est celle du genre Tetratheca.

<sup>(1)</sup> Trimandra vient du grec τρημα trou et άνηρ, άνδρος, hommo et par extention étamine; tetratheca vient de τέτρα quatre et θήχη cellulo, par allusion anx quatres loges des antheres.





1. Tremandra verticillata. Envoyée il v a environ trois ans par le baron de Hügel au Muséum d'Histoire naturelle, cette nouvelle et gracieuse espèce, est une plante grêle qui s'élève à un mètre environ; elle a la tige filiforme, subhispide, rougeatre et subtranslucide; les feuilles, longues l'environ 2 cent, sont subulées, creusées en gouttière en dessous, et subhispidiuscules ; elles sont d'un vert foncé, jaunâtres ou quelquefois rougeâtres à la pointe, et disposées en verticilles rapprochés, de 8 à 10 folioles; les fleurs, solitaires et axillaires, sont portées sur nu pédicelle de 5 à 4 cent., rensse à son point d'insertion avec la sleur, et parsemé de poils rares; le calice, hérissé de poils en massue, a les divisions lancéolées aigues, alternant avec les pétales, dont ils ont presque la longueur, leur couleur est un pourpre obseur mêlé de verdatre; la corolle, composée de 5 pétales, a 5 cent. de diamètre, les pétales sont obtus, légèrement repliés sur enxmêmes, munis d'un appendice aign à leur sommet, d'un violet vif et riche, mancé de rougeâtre à la pointe, la base des pétales est tachetée de 5 macules pourpres, les organes sexuels ont la même couleur et la même disposition que dans l'espèce suivante.

2º Tremandra Hugelii on Tetratheca hirauta. C'est un petit achuste dont les raneaux sont velus et quelquefois soyeux dans toutes leurs parties, les fenilles sont mblongues on lancéolées, longues de 2 cent; larges de 0 cent. 50, opposées, ou éparses et diffuses, presque sessiles, tomentenses en dessons et hispides en dessus; pédoncules solitaires, grêles, hispides ou scabres, peudants, longs de 5 à 4 cent. Fleurs à 5 pétales obovales, étalés, présentaut un diamètre de 5 cent., d'on beau lilas rosé, avec une tache pourpre à la base. Le calice est petit, campanulé, à 4 ou 5 divisions; les étamines et le pistil forment au centre de la fleur un faisceau d'un pourpre noir, qui rappelle pour ses dispositions, la fleur des solanées

Ce sont de charmantes plantes de serre tempérée, assez délicates, qui fleurissent presque constamment, et sont d'un effet très-agréable; elles ne demandent pas d'autres soins que ceux donnés aux plantes de serre tempérée; mais elles exigent une situation ombrée.

On les multiplie de houtures sur conche chaude et sous cloche, et la reprise en est facile.

Nous ajouterons à ces détails quelques renseignements nouveaux que nous ont procurés l'analyse du Tetratheca verticillata; l'ovaire, qui est velu, est entremèlé de poils capités de couleur rubis, assez nombreux et qui ressemblent aux poils du calice; le style, velu à sou point de contact avec l'ovaire, au lieu d'être rectiligue, est tordu deux fois sur lui-même d'une manière capricieuse, de manière à former une anse assez ouverte; le stigmate, au lieu d'être simple comme il paraît à la vue, est bordé d'une callosité violâtre, formée de deux fers à cheval se touchant par leur ouverture, ce qui forme un stigmate elliptique légèrement élargi au sommet.







# ÆSCHYNANTHUS BOSCHIANUS (t).

(Æschynnnthe de Van den Bosch )

Classe:

Ordre:

DIDYNAMIE.

ANGIOSPERMIE.

Famille naturelle :

#### GESMERIACEES.

Triba:

#### EYRT ANDRACEEN.

CARACT. EMENT. Calice tubuleux, ventru, à 5 lobes, quinquefade ou quinquepartite; à lobes égaux; Corolle tubuleuse, à tube recourbé, lumbe oblique, subinégalement quinquefad et subinlaisé; Étamines 4, anthérières, distynames, souvent essertes, avec la rudiment d'une cinquième étamine; locules des anthères paralleles; Ovaire ceint à la base d'un anneau cyathiforme; Stige filliorme; Stigmate entier, dépresso-concave; Capsule silliquiorme, alongée, acuminée.

Sous-arbrisseaus des Indes et des Iles de l'Archipel indien, pseudo parasstiques, grimpants, le plus touvent radicants, l'igne cylindriques, genicules, glabres, à feuillet opposées, per pétiolées, charmies, très entieres, le plus touvent glabres, pédicillas terminous ou axillaires, unibiflores ou plus rarement, multiflores, corolles rouges, tris rarement verles.

Syn. Trichosporum, Don. Lisionothus, Blum. Incarvillea, Roab,

Ce nouvel Æschynanthus, introduit de Belgique en France dans le courant de l'année 1845, et très-répandu aujourd'hui dans le commerce, a fleuri en juiu dans les serres de M. Chanvière. C'est, sans contredit, une des plus spleudides espèces du geure, bien que les Æ. pulcher, miniatus, Rexburgis, etc., aient des titres incontestables à l'admiration.

L'Æ. Boschianus, originaire de Java, où il fut découvert croissant en parasite, ce que trahit son habitus, sur les arbres du Mont Gédé, a été introduit en Europe par le professeur Vriese, qui occupe anjourd'hui à l'université de Leyde la chaire qu'illustra le célèbre Boerhaave. Il lui a imposé le nom spécifique de Reschia-

Du grec αἰσχόνω jo rougia et ἀνθυ; fleur, par allusion à la couleur des fleurs de ce genre.

993

nus en le dédiant au général Van den Bosch, ancien gonverneur général des possessions hollandaises dans les Indes orientales. La tige de l'A. Boschinnus est grêle, pendante, cylindrique, glabre. d'un vert intense tirant sur le violet obseur ; les feuilles sont onposées, pen distantes entre elles, disposées presque en croix le long de la tige; leur forme est ovale nigue, le bord est à peine deuticulé, elles sont glabres, uninervées, reuversées sur leurs bords, repflées au centre comme les feuilles des camellias : leur longueur est d'environ 5 cent., le dessus est d'un vert dur, le dessous d'un vert tendre, le pétiole en est court et arqué, et violatre à son point d'articulation avec la tige; les fleurs, disposées en corymbes terminaux, ont le caliee court, urcéolé, à 5 lobes obtus, vert à sa partie inférieure, et taché de violet sombre an sommet: du centre s'élève un bonton à fleur verdâtre, qui reste neudant plusieurs mois au fond du calice, et se développe en une corolle tubuleuse, arquée, longue de 5 à 6 cent., la partie plongée dans le calice est étranglée, et s'élargit en un tube cylindrique, gibbeux, irrégulièrement bossné dans sa partic supérieure, qui est déconpée en 5 lobes évasés, les deux supérieurs dressés, retroussés sur leurs bords, et séparés par une échancrure de peu de profondeur, ce qui en fait comme un lobe unique et bifide. Les deux latéraux sont grands, arrondis, déjetés sur les côtés, le lobe inférieur est égal aux deux latéraux ; la coloration générale de la fleur est le rouge cocciné très-vif. et toute la corolle est tapissée d'une villosité légère; les deux lobes latéranx et le lobe inférieur sont marqués de deux stries d'un janne elair, séparées par une nervure rouge ; les filets, dressès le long desdeux divisions supérieures, sont blanes, et rougeàtres à l'extrémité, les anthères sont grisatres et subglobulenses, après la fécondation, les étamines flétries pendent en dehors de la fleur; le style est très-court et blane rosé; le stigmate est pelté; l'ovaire, qui est supère, affleure presque le bord de la corolle; après la fécondation, il s'allonge graduellement, fait saillie hors de la fleur, et forme uno longue capsule evlindrique et fusiforme ayant de 20 à 25 cent, de longueur,

Les riches corymbes de l'Æschynantus Boschianus durent pendant trois mois; et chaque fleur isolée conserve sa beanté pendant au moins un mois, saus presque changer de ton, les étamines seules se flétrissent. Chaque corymbe est en général composé de 10 à 12 fleurs, quelquefois aussi ils sont pauciflores et superposés; dans ce cas, au lieu d'être terminaux, ils sont axillaires.

On peut cultiver cette plante en terre de bruyère pure, et ses fleurs forment, pendant des mois entiers, de riches et gracicuses guirlandes; elle réussit parfaitement en corbeille, et peut être associée à des Orchidées ou des Bromeliacées. Ces végétaux demandent de la chalcur et de l'Immidité, entretenue au moyen de fréquents bassinages; pendant la saison du repos, il faut les temir plus sees et leur donner une température moins élevée.

La multiplication a lieu de boutures sur couche chaude et sous cloche.



### DE LA CULTURE DES FRAISIERS EN PLEINE TERRE (1).

Il n'est pas une branche de l'horticulture qui n'ait profité des progrès de cet art depnis le commencement du siècle; anssi les jonissances qui en découlent, jadis à la portée des classes privilégiées sculement, sont elles devenues le partage de tous. Les végétaux cultivés depais bien des siècles, aussi commis des anciens qu'ils le sont de nous, mais pourtant, demeurés stationnaires, ont participé à ce progrès; et l'on est étonné de voir que ce sont les plantes les plus valgaires dont les améliorations sont le plus récentes.

Les Fraisiers, quoiqu'introduits depuis longtemps dans les jardins, n'avaient pas, il y a cinquante ans, l'importance horticole qu'ils out acquise anjourd'hui. Quoiqu'an milicu du xvu siècle la Fraise de Montreuil ligurât déjà sur le Catalogue de Jardin du Roi avec cette note, fragaria parci prani magnitudine, il paraît qu'elle n'était encore connue que dans les jardins botaniques; car à la fin de ce siècle, La Quintinye, le savant directeur des Jardins du graud Roi, ne parle que de la Fraise des bois, Fragaria vesca sylvestris, dont le fruit parfumé n'a rien perdu de sa réputation, bien qu'elle ne soit plus cultivée dans les jardins, et dont il dit : « tant les blanches que les rouges se multiplient et se perpétuent de trainasses qui sortant du vieux pied font racines; on observe que le nouveau plant, qui vient dans les bois, réussit mieux que celuy qui vient de fraisiers de jardins, » ce qui pronve que cette espèce était la seule cultivée au potager de Versailles. Il recommandait de les chercher dans les bois au

<sup>(1)</sup> Cet article devait accompagner une figure des voriétés Emilie, Angelique, Porrisenne, Duchesse de Trévise et Contresse Zamoyska, que j'el indienuerde semis recents et qui augmentent de variétés nouvelles et inéritaires, la liste des Traisires de acce angluse; mois la qualification de cette planche étant ajournée et l'époque la plus convenible pour les plantations des l'insiéres d'aut. La fin de septembre et le courant d'octobre, j'ai cen devoir donner plus lôt cel article qui est une monographie compété de la culture des Praisières en pleme terre.

mois d'avril pour les mettre en pépinière. C'était également l'espèce qu'il chauffait et qui donnait ses produits dans les promiers jours d'avril. Ces Fraisiers, cultivés en pleine terre, produisaient pendant deux mois, de la mi-mai jusqu'à la mi-juillet. Le caperon, également connu à cette époque, était peu cultivé. « Caperons, dit le même anteur, sont une espèce de grosses fraises peu délicates qui mûrissent en même temps que les bonnes; leur feuille est extraordinairement large, velue et d'un vert noirâtre, il n'en fant faire guère cas, on en trouve dans les bois comme d'antres fraises. » Il les extirpait de ses Fraisiers des hois comme de mauvaises herbes : « je veux même qu'on arrache les caprons , à moins qu'on n'ait une amitié particulière pour cux. »

Ces citations, empruntées à l'homme qui était au courant des procédés de culture perfertionnés, et qui avait réuni dans le Potager de Versailles tous les meilleurs fruits et légumes, prouvent que la table des rois fut long temps entretenue, tant en primeurs qu'en fruits de saison, du fruit parlumé, mais bien petit, de la Fraise des bois, tandis que de nos jours, les artisans les plus humbles savourent des fruits voluntimeux et délieats qui enssent été il y a un siècle payés au poids de l'or.

Comme l'on cherche constanment l'accroissement de ses jouissances et que les plus gros fruits, lorsqu'ils ont des qualités estimables, sont les plus appréciés, le Capiton ou fraisier de Montreuil, se répandit à un tel point, qu'à la fin du xunº siècle, il était le sent, d'après le témoignage de Duchesne, dont le fruits of trunvât sur les narchés de Paris. Il était entité à Monthery et dans ses environs, non pour son fruit qui y était moins gros que ceux cultivés à Romaiuville. Montrenil et Bagnolet, mais pour ses plants, dont il y avait dans ce canton d'immenses pépinières. Cette variété, anjourd'hui déclue de sa haute réputation et même à peino cultivée à Montrenil, a fait place aux fraisiers de race dito anglaise, issus de l'Ananas; mais sans déposséder la fraise des Alpes, la seule qui règne encore sans rivale à cause de la continuité de ses produits et du parfum de ses fruits. Importé du Mout Cenis, en 1764, par M. Fougeroux de Bondaroi, ce fraisier fut d'abord cultivé sculement par les amateurs, et, vers la fin du xym<sup>e</sup> siècle, par des horticulteurs marchands.

L'Ananas, que les Hollandais indiquaient sur leur catalogue sous le nom, inexact sans doute, si l'on en juge par ses earactères, de Fragaria chiloensis ananassa formis, et qui paraît avoir été obtenu à llaarlem, ne se répandit en Europe que vers 1762, et ne fut enltivé que postérienrement en Angleteire. C'est pourtant, sans contredit, à cette race que nous devons la plupart des variétés les plus estinées et les plus répandues, telles que Keen's Seedling, British Queen, Elisa Myatt, etc., et celles auxquelles je dois mes gains nouveaux.

On peut y joindre, comme une troisième race digne d'être appréciée, quoique ses fruits soient un peu acides, mais que mentionnèrent avec éloge Duhamel et Duchesne, le Fraisier de Virginie, type des écarlates, qui a été regardé longtemps commo incapable de donner un fruit de commerce, à cause de sa fragibité, et qui a donné unissance à plusieurs vuriétés, comme l'Elton, la Roscherry, le Grimstone, etc., qui sont des fruits méritants; et ensuite, comme quatrième type, le Fraisier du Chili, dont l'introduction remonte à 1712, et qui a produit la belle variété hermaphrodite appelée la Wilmot, qui se répandit chez nous vers 1824 et y fit grande sensation.

Nous ne parlerons pas du Coperon reyal, aujourd'hui délaissé, et dont l'introduction cu France ne remonte pas plus haut que 1770.

Nous n'avons pas prétendu faire une histoire complète et critique du Fraisier, mais signaler les principales races et l'époque de leur introduction, afin de permettre d'apprécier les progrès de l'horticulture, dont toutes les richesses sont de si fraiche date.

Le Fraisier, si productif entre les mains des horticulteurs, produisant tonjours des fruits gros, savoureux, parfumés, venant à point et en temps convenable, se montre plus rebelle entre les mains de certains jardiniers bourgeois, et souvent improductif chez les petits propriétaires qui lui donnent eux-mêmes des soins ; la l'aute en est évidenment au mode de culture adopté, qui est vicieux et empéche de tirer tout le parti qu' on eu pent attendre d'une plante fertile, vigoureuse, qui ne demande que des soins généraux attentifs et bien entendus pour prespérer.

La récolte toujours aboudante, de fruits dont auenn autre n'approche pour le parfaut, et qui réjouit l'odorat, l'œil et le goût, récompense bien largement des peines qu'on aura prises pour obtenir un succès assuré.

La culture des Fraisiers en pleine terre étant la même pour toutes les variétés, nous nous bornerons à des indications générales, auxquelles nous apporterons les modifications nécessaires en parlant des variétés particulières.

L'exposition qui convient aux Fraisiers est le midi et le couchant, c'est-à-dire qu'ils demandent une exposition chaude et largement aérée, condition indispensable à leur fertilité et à la maturation de louirs fruits. Ce n'est pas qu'ils ne puissent réussir à d'autres expositions, mais ce ne sera jamais d'une manière si complète.

Le sol où réussissent le mieux les Fraisiers est une terre légère et sablonneuse, substantielle, amendée par des famers bien consommés et divisée par de profonds labours, afin de permettre à leurs racines déliées de plonger dans un sol permeable : car, dans un terrain compacte et freid, les plantes devienneut grêles et rachitiques, et subissent tontes les manyaises influences des saires sons. Cependant, si l'on a affaire à un terrain de cette nature, il faut des fumiers gras et moius enterrés. Les labours doivent être profonds; et, à moius que le sol ne soit de première qualité, de plos d'un fer de béche; il faut toujours enterrer le fumier à mi-juage.

Le terrain, après avoir été bien préparé, est divisé en planches de 1°55 de largeur, destinées à recevoir quatre rangs de Fraisiers. Les Auglais les plantent seulement sur deux rangs. C'est vers la fin de septembre qu'a lieu ce travail préliminaire, auquel on ne peut apporter trop de soin, puisqu'il est un des plus importants éléments de succès.

La multiplication des Fraisiers a lieu de trois manières : de

graines, de coulants, ou par la séparation des pieds.

On doit, au sujet du premier mode de propagation, faire observer que le Fraisier des Alpes et celui des bois se reproduisent d'une manière à peu près identique par la voie des semis, et qu'il ne faut, pour avoir une helle race, que prendre les graines provenant des fruits les plus allongés ayant les couleurs vives et réunissant les qualités qu'on recherche dans ces espèces; les Fraisiers de race anglaise et la plupart des autres variétés ne se reproduisent pas franchement; ils donnent naissance à des variétés qui sont sans limites; cependant on peut toujours espèrer, quand on a en soin de prendre les graines d'un fruit de bonne qualité produit par une plante fertile, qu'on n'aura pas de fruits inférieurs, ce qui pourtant n'est pas sans exception: car on a vu, malgré le choix des semences, n'obtenir que des fruits de mauvaise qualité, indignes d'être couservés.

Les Fraisiers se sèment en tout temps; mais il vaut mieux, les graines nouvelles levant plus facilement, faire cette opération aussitôt après la récolte, ec qui a lieu pour le Fraisier des Alpes, au commencement de mai. Le semis doit être fait au pied d'un mur exposé au nord ou au couchant, les jeunes plantes ne redontant rien tant que l'action directe du soleil. On peut encore les élever à une exposition méridionale; mais il faut, dans ee cas, avoir soin d'entretenir le sol humide par des bassinages répétés. On seme en sol meuble, récemment et convenablement famé, bien nivelé et pourvu d'une humidité qui le maintienne dans un état permanent de fraîcheur, on reconvre <mark>la graine avec de la terre légère, d</mark>u terreau usé et surtout de la terre de bruyère ou, à son défant, toute autre qui se divise facilement et ne devienne pas dure et compacte; on la met en contact direct avec lo sol, en la foulant avec le dos d'une pelle ou avec une planche. Depuis le moment du semis jusqu'à la levée de la graiue, ec qui a lieu au bout d'envirou quinze à vingt-cinq jours, il faut entretenir la surface du sol dans un état de fraicheur constante.

Vers la mi-juillet, c'est-à-dire quand le plant aura quatre ou ciuq feuilles, à moins pourtant que l'aridité de la saison ne compromette le succès de l'opération, et alors il vaut mieux l'ajourner, fût-ce même de quinze jours ou d'un mois, on le repiquera en terrain convenablement amendé et le plus meuble possible, à environ 8 à 10 cent, de distance. On peut planter les quatre saisons, deux plants à la fois dans chaque trou, tandis que les races auglaises n'exigent qu'un seul plant, et l'on pourra pendant quelques jours protéger le jeune plant avec de grand paillis; mais le plus souvent de fréquents bassinages suffisent; rar il faut, tout en le défendant contre l'action du soleil, ne pas le priver d'air. Au bout de 10 à 12 jours, quand le jeune plant a bien repris, on enlève le paillis, et on le laisse jouir des bienfaits de la chaleur du soleil qui lui est alors aussi favorable qu'elle lui cût été funeste avant sa reprise.

Dans les derniers jours d'août, ou plutôt dans le courant de septembre, ou relève en motte le jeune plant et le remet en pépinière dans une terre également riche en humas et bien paillée; mais alors, à cause de la vigneur des plants et de la nécessité de leur donner plus d'espace pour en favoriser la végétation, on les plante à 20 ceutimètres de distance. L'opération du paillage, outre l'avantage qu'elle présente d'empêcher le sol de dureir on de se battre, assure constamment la reprise du jeune plant; elle doit être considérée comme indispensable, ébaque fois qu'on peut s'en procurer.

Quand le plant est bien repris, il faut détruire les manvaises herbes qui menaceraient d'envalur le sol, et l'on épluche soigneusement chaque touffe; on enlève les herbes qui se trouveraient mélées au plant et absorberaient à leur profit les sues nourriciers destinés au Fraisier; on arrache les filets, les feuilles flétries et les fleurs qui se seraient développées prématurément. Pour empécher que ces débris ne reprenuent racine, on a soin de ne

pas les laisser sur le sol, mais on les dépose dans le sentier pour être enlevés et enfouies au loin. Dans un terrain qui n'est pas paillé et qui est battu par les pluies et les arrosements, il faut biner le sol.

C'est dans le cours de cette opération qu'on détruira les plants qui ne seraient pas identiques à la souche. Pour les Fraisiers des Alnes, la pureté de la race se reconnaît à lenr prompte floraison, tandis que cenx qui ne sont pas francs sont plus lents à montrer le bouton, émettent plus de coulants, et, entre autres caractères, ils out le feuillage plus étoffé, plus deutelé et le pétiole rougeâtre. Pour les Fraisiers de race anglaise, comme il est impossible de rien reconnaître avant qu'ils aient montré leurs fruits, on pent tout planter; cependant il est prudent de supprimer tous les plants qui développent une grande quantité de coulants avant de donner leurs fruits. Ce sont les sujets ainsi traités qu'an destinera à la plantation automnale; nous improuvons, comme inntile on même nuisible, la précantion minutieuse do ceux qui sèment leurs Fraisiers en pots ou en terrine, ce qui ne produit jamais des plants si vigoureux que ceux eultivés en pleine terre, comme nous venons de le dire.

La reproduction par les filets ou coulants, est nu mode abrégé qui ne diffère en rien du précédent, si ce n'est que lorsqu'on veut obtenir des plants pour l'automne, ou laisse aux coulants la facilité de se développer jusqu'au moment où on les culàve pour les mettre en place. C'est encore l'unique moyen de reproduire les races qui sont sujettes à varier par la voie des semis. Ces filets sont pris sur des pieds bien francs qu'on aura réservés pour ce geure de multiplication, car dans tout autre eas la suppression des coulants est nécessaire à la production. On les laisse en place jusqu'à la fin de juillet ou au commencement d'août, époque où on les enlèvo pour les mettro en pépinière.

Les jardiniers qui cultivent la fraise des Alpes ont coutume do ne pas repiquer à l'antomne le plant venu directement de semence, mais les filets qu'ils ont produits; le motif sur lequel ils se londent est que les pieds-mères sont trop vigourenx, s'emportent en feuilles et en filets, et ne produisent que peu de fruits, que les fruits cachés sous une forêt de feuillage, múrissent mal ou restent pâles et décolorés; on pent substituer à cette méthode, qui est généralement pratiquée dans nos environs, celle du double repiquage qui a des avantages réels. Nons ferons senlement observer qu'il vant mieux ne procéder à ce double repiquage que quand le plant, levé en motte, pourra rester en pépinière six semaines untières avant sa mise en place; car, dans le cas contraire, il n'aurait pas le temps de reprendre, et se défendrait difficilement contre le Iroid. Si l'on n'avait pas assez de temps pour qu'il repett, on se contenterait d'un seul repiquage. Nous ajouterous que le double repiquage est encore souvent une nécessité, parce que le terrain qui devra être planté en Fraisiers est occupé par d'autres végétaux jusqu'à l'époque où il sera prêt à les recevoir.

La reproduction par séparation des pieds ne convient que pour les espèces qui ue produisent pas de lilets, comme le Fraisier Gaillou (fraise en buisson, ou des Alpes sans filets), pour les espèces rares dout on n'a qu'un petit nombre de pieds, ou quand on n'a pas eu le soiu de préparer des plants. Mais il n'y a pas d'avantage à procèder ainsi, ear les plantes souffrent toujours de cette séparation, aussi n'approuvons-nous pas ee genre de multiplication.

A la fin d'octobre et jusqu'au milieu du mois de novembre, lorsque des froids prématurés n'auront pas durci le sol et empéché tous travaux, on lève en motte, dans les pépinières, les touffes de Fraisiers provenant de semences on de libets, qu'on aura cu grand soin d'empécher de fleurir et de fractifier pour ne pas les énerver prématurément, et on les met en pleine terre sur des plates-bandes on planches, à 40 cent, de distance pour les Fraisiers des Alpes, et 50 à 60 cent, pour les grosses espèces; il fant avoir soin, comme cela a été dit lors du second repiquage, de veiller à ce que chaque touffe ne soit mèlée à aucune mauvaise herbo qui, en se développant, absorberait une partie de la nourriture du Fraisier. Quand la plantation est terminée, on

répand soit du terreau, soit de la terre neuve entre les touffes pour les rechausser.

Au printemps on donne une façon à la terre, pour ameublir le sol. Suivant la saison, on arrose autant que possible le matin ou le soir, car les Fraisiers demandent une terre constanument fraiche, sans excès d'humidité; mais les Fraisiers sont des plantes assez rustiques pour ne pas exiger des soins si minutieux, et ils se contentent d'arrosements donnés à toutes les heures du jour; cependant il faut observer le temps et éviter les arrosements du soir pendant les hâles brûlants et les chalcurs desséchantes, la fralchem des nuits, jointe à l'action réfrigérante de l'eau, dureissant la plante au détriment du fruit; dans ce cas les arrosements du jour sont préférables. Les soins à donner consistent en petits binages; et l'ondoitapporter l'attention la plus scrupnleuso à supprimer les filets avant qu'ils soient enracinés, ce qui concentrera sur le pied-mère toute la puissance végétative et tournera au profit du fruit.

Quand on verra les fleurs apparaître et même avant, on eouvrira le sol de paillis, afin de protéger le fruit naissant contre le contact du sol et de conserver l'humidité des arrosements.

Les horticulteurs attentifs doivent, à l'époque où ils font leur plantation, mettre en pépinière des Fraisiers destinés à fournir des coulants qui suppléeront aux manquants qui auront lien dans les planches ou plates-bandes.

Nous n'appronvons pas la coutume qui fait employer les Fraisiers à faire des bordures; les résultats sont si pen avautageux qu'on n'a nul intérêt à procéder ainsi. On ne peut admettre en bordure que les Fraisiers des Alpes sans filets qui produisent beaucoup dans cette situation, bien que le fruit en soit moins gros que celui des Fraisiers à coulants.

Le but qu'on doit se proposer dans les soins qu'on donne aux Fraisiers est de leur faire émettre le plus de radicules qu'il est possible afin d'avoir des plantes bien portantes et vigoureuses. Quand on veut obtenir jusque dans l'arrière-saison des produits certains, on sacrifie les premières et les secondes fleurs des Fraisiers des Alpes, opération qui a lieu au mois d'avril et au commencement de mai, et a pour effet de ne pas énerver inutilement une plante qui, à l'arrière-saison, serait hors d'état de produire des fleurs et, à plus forte raison, de nourrir des fruits.

On a, quand même, remarqué en général que les fleurs qui viennent immédiatement après les froids, sont souvent grêles et mal conformées et ne produisent que des fruits de qualité médiocre.

On comprend que cette pratique u'a pas lieu pour les fivises de race anglaise qui ne portent qu'une fois.

Les personnes qui ont des loisirs peuvent supprimer les fleurs des sommités des ombelles; les fruits qui resteront seront toujours plus beaux, mais c'est une longue opération.

La première production du Fraisier de tous les mois est suivie d'un repos qui dure une quinzaine de jours; pendant cette suspension de la végétation, les plantes reprennent de la force et elles recommencent à végéter et à fruetifier pour ne plus cesser jusqu'à ce que les gelées viennent les arrêter; ce repos sera moins sensible si l'on a eu l'attention d'enlever les premières fleurs. On doit avoir attention, dans la direction qu'on donne à la fraise des quatre saisons, d'en réserver les produits pour le moment où les races anglaises auront donné les leurs.

La plantation de printemps aura lieu an mois de mars et pendant tout le mois d'avril; et l'on pourra avoir pleine récolte en juillet, en supprimant les premières et les secondes fleurs des fraisiers des Alpes, ainsi que les conlants.

La récolte des fruits doit avoir lieu le matin de très-bonne heure; car rien ne fatigue plus une plante que de la tourmenter par des secousses réitérées quand elle est exposée à l'action du soieil. Ce sera donc dans la matinée qu'on fera cette opération. Il convient, dans l'intérêt de la conservation des fruits, de les détarber avec leur pédicelle, ce qui en assure non-seulement la conservation, mais empêche qu'ils ute se flétrissent dans le transport, une autre raison, toute physiologique, est que les calices laissés sur les tiges absorbent encore sans utiliné une nourriture qui pourrait tourner au profit des fruits en voie de maturité.

Les Fraisiers produisent plus tôt quand ils ont été plantés à l'automue. Quant aux fraises anglaises, elles ne produisent abondamment que la seconde année; cependant, quelques variétés méritantes, telles que la Britsh queen, la Deptforth pine, la Princesse royale, l'Elton et la Keen's seedling, produisent au bout d'un an.

Il ne faut pas, en général, conserver les Fraisiers plus de deux années dans les terres médiocres, mais dans une bonne terre on pent les conserver trois à quatre ans en ayant soin de les rechausser an printemps avec de la terre neuve; cette opération leur fait émettre des jeunes radieules qui leur donnent une force végétative nouvelle et leur fait produire encore de beaux fruits. Il ne faut pourtant pas les conserver plus longtemps, parce que les produits diminuent d'une manière notable; c'est du moins le procédé suivi en bonne culture et contre lequel ne peut prévaloir aucune raison théorique.

Jamin (Jean-Laurent).

(A continuer)



## EXPOSITION HORTICOLE DU CHATEAU DES FLEURS.

L'ancieu jardin d'hiver des Champs-Elysées a eu sou exposition le 8 du mois dernier; mais il a manqué, pour qu'elle fût aussi brillante que le permettait la saisou, que les hortienlteurs aient été prévenns directement par des circulaires. Aussi un petit nombre d'entre eux s'est-il rendu à l'invitation du chef de cet établissement.

Il y a en tant dans la echception que dans l'exécution de cette idée nue précipitation qui a nui à l'effet d'une exposition horticole qui ne peut cependant manquer d'être belle à une époquo où sont en pleine floraison les Dahlias, les Fuchsias, les Reines-Marguerites, les Roses et une multitude de plantes vivaces et de serre de toutes sortes. Cependant M. Consin a eu, à l'imitation de ce que nous avons vu en Augleterre, l'ingénieuse peusée de dresser ses gradins sous une tente de contil converte en toile blanche, ce qui permettait à l'air de circuler librement et répandait une lumière douce très-favorable à la conservation des fleurs, qui étaient, le dernier jour, aussi fralches que le jour qu'on les avait apportées. Les plantes, dont un certain nombre avaient été achetées au marché pour remplir les vides, étaient disposées sur trois gradins : un à droite, un à gauche, et un autre à deux pentes an centre de la tente, disposition, nous le répétons, essentiellement jugénieuse.

Quoiqu'il ait été onvert un certain nombre de concours, les plantes qui dominaient étaient les Reines-Marguerites, qui s'y tronvaient en telle quantité, qu'on eût cru, an premier aspect, qu'il n'y avait rien antre chose que ces fleurs; aussi est il arrivé ce ii quoi n'eût cependant pas dû s'attendre: le jury, composé de MM. Bardy, Scheen, Tripet-Leblane, Mathieu, Lemichez, Bineas et Eustache, à la disposition duquel on avait mis deux oxédailles d'or et 10 médailles d'argent, voyant que la pluport des concours faisaient défaut, a reporté sur les Reines-Marguerites les récompeuses dont il était le dispensateur.

Tout le monde a du être satisfait de cette singulière interprétation du programme ; car tons les exposants ont sans doute en leur médaille.

Voici le résultat du travail du jury :

Première médaille d'er. M. Bertrand, pour un Begonia fuchsioides. Il avait exposé une belle et forte touffe d'Anemone japonica et un Cuphea platycentra.

Deuxième médaille d'or. M. Mathieu, pour une collection de plantes de serre chaude, parmi lesquelles on remarquait un

Æchmea fulgens fort bean.

Médailles d'argent. M. Bacot, pour la plus belle collection de plantes en fleurs. Cet exposant avait apporté des Dahlias assez ordinaires, des Roses coupées et quelques fruits, entre antres une belle pomme, sous le nom de Surwary king.

M. Deshayes, pour une collection d'Ericas.

M. Jamin (Hyppolite), pour des Roses coupées.

M. Soutif, pour ses Daldias coupés, tonjours beaux et cultivés avec supériorité.

MM. Pampin, Mézard, Lepère et Tollet, pour des Dahlias coupés.

MM. Malingre, Guyard, Pampin et Pichereau, pour des Reines-Marguerites

M. Frequel, pour ses Pensées.

M. Pichereau, pour sa collection de Fuchsias.

Le public, qui était nombreux, paraissait avoir été plus attiré par le concert donné le même jour que par l'exposition, qui, au demeurant, a été moins brillante que l'a annoncé si pompeusement la presse. Cependant nous ne pouvons qu'applaudir à l'idée d'une exposition particulière, ce qui est de nature à donner à l'horticulture une impulsion favorable.

Du 24 au 26 doit avoir lieu, dans lo même établissement, une exposition spécialement consacrée aux Dablias.

### EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ BOYALE D'HORTICULTURE

DE PARIS.

Nous ue nous étendrons pas longuement sur l'arrangement des produits variés et nombreux réunis dans la spacieuse orangerie du palais du Luxembourg : elle ressemblait eu tous points à ce qu'on a vu les années précédentes; nous ferons seulement observer que les groupes de végétaux réunis au milieu d'un espace rectangulaire, misent à l'effet général, on plutôt le détruisent totalement et ue permettent pas d'en embrasser l'ensemble d'un seul coup-d'aril : c'est une barrière contre laquelle vient échouer l'avide désir de voir de l'amateur curieux : partont la vue est bornée par ces masses opaques et confuses qui lui servent d'horizon. Le milieu de la salte ue comporterait tout au plus que quelques groupes rares, mais élégants, qui contribueraient à la magie du tableau; anssi, la décoration bien entendue du fond de la salle n'était-elle visible que quand on avait franchi l'épais massif du centre, et alors, il n'y avait plus d'effet perspectif. Nous pensous que rieu ne rebausse le mérite d'une exposition, comine l'art qui préside à son arrangement.

Il y avait beaucoup de belles et bonnes choses, et certains genres y étaient représentés avec une véritable profusion.

M. Ryfkogel s'est distingué cette année par son beau choix de plantes: nous avons remarqué au milieu de sujets d'une grande force d'Aralia pinnata et trifoliata, une espèce d'introduction récente, (?) l'Aralia longifolia, arbuste à larges feuilles, d'une grande beauté, Ses Agnostus integrifolia, Clethra macrophylla, Phyllarthron Bojerianum, et un Æchmea fulgens longifolia en fleur, attiruient les regards des connaisseurs; il y avait joint un Caphea platycentra d'une dimension gigantesque.

A ce lot attenait un Cattleya crispa, chargé de fleurs, d'un effet si magique, que chaque visiteur lui payait un tribut d'hoarnages justement mérité.

M. Chantin, dont l'établissement est de si fraîche date, s'est présenté avec des plantes remarquables et d'une belle culture ; nous avons distingué un beau Barringtonia speciosa et un Latania sinensis.

Le Statice imbricata, dont nous avons donné la figure dans notre numéro de Juin, y étalait ses larges panienles de fleurs d'un bleu tendre, et promet de soutenir dignement l'honneur de ce beau genre.

Le Jardin d'hiver brillait entre tous par la force des végétaux précieux qu'il avait envoyés à l'exposition : tels qu'un superbe Caryophyllus aromaticus, un Theobroma cacao, un Cereus gladiatus, de près d'un mètre de hant, un énorme Echinopsis valida, un Crimum amabile monstrueux, nn Nepenthes distillatoria chargé de ses urnes élégantes, et deux Orchidées gracieuses et bizarres, telles qu'un Cynoches chlorochilon d'une grande beauté, et un bel Oncidium crispum.

Nous avous remarqué de bonnes plantes dans le lot de M. Bertrand, entre autres: son Begonia fuchsioides, sur lequel nous reviendrons, et son Stachytarpheta aristata; nous avons seulement entendu chacun manifester son étonnement de ee qu'il lui ait été accordé un premier prix pour son Calystegia pubescens, plante ancienne et répandue partout.

Nous signalerons parmi les plantes qui font une première apparition dans les collections, le Weigela rosca, dont nous parlerons plus longuement dans notre numéro du mois prochain. l'Æschynanthus Paxtoni, et le Clianthus carneus; on remarquait, dans le même let, un superbe Clerodendron devoniense, un Toreaia asiatica remarquable par sa force, un Curcuma roscæana, des Gesneria macrantha, hants à peine do 15 centimètres, et pourtant chargés de fleurs, un bel exemplaire de l'Heliotropium Voltairianum, reconnu aujourd'hui, de l'aveu de tous les horticulteurs, comme une variété distincte et méritante, et de beaux gains de Verveines qui demandent un examen plus sérieux. Nous devons réhabiliter le Sauraja spectabilis, que certains horticulteurs ont déclaré indigne de figurer dans une

collection d'élite, et qui joint espendant à des fleurs blanches, qui ne sont pas dépourvues d'élègance, un superbe feuillage; c'est par la même raison que nous condamnerons sans appel, la Lobelia serrata, dont le feuillage est ample et beau; mais qui ne porte que des fleurs sombres et inapparentes.

Nous nous sommes demandé pourquoi le jury a donné un prix à une collection de Fuchsias anciens, assez négligemment cultivés, qui occupaient sur les gradins une place qui ent pu être mieux remplie. Il est permis de se montrer exigeant envers certains genres, et celui-là est du nombre.

Deux collections d'Ericas attiraient les regards : celle de M. Deshayes était moins belle et moins nombreuse que celle de son compétiteur ; ces dernières se distinguaient surtout par une culture bien entendue, et l'on remarquait entre ces formes étranges et ees coloris brillants, les cerinthoides major et elata, l'arbuscula, les porcelainiana, etc.

M. Bertin, de Versailles, n'avait envoyé, de sa riche collection, que des chênes et des houx; nous citerons, parmi les Hex, les espèces aquifolia pendula, excortica, gigantea, crocea, princides; et les Quercus acuminata, coccinea laciniata, gramontia, spicata, imbricaria et ilex integrifolia.

Nous ne dirons que peu de chose des collections de plantes vivaces trop peu répandues, et que les horticulteurs qui se sont livrés à cette spécialité cultivrut avec habileté; nous avons remarque sous le u° 1897, le joil Phlox madame Joly, qui est une plante hors ligue. M. Lierval mérite des encouragements pour les soins qu'il apporte à sa culture. Il cultive surtout avec succès lés Delphinium sinense, d'un coloris distingué. Nous ne citerons, paruni les plantes qu'il a exposées, que son Pentstemon spectosum, qui se distinguait par sa vigueur, et un bel échantillon de Valisneria spiralis.

Les Dahlias étaient en assez grand nombre, et il est à regretter qu'il n'y ait pas en de concours pour ce beau genre; il y en avait blen un pour les semis, mais il est étonnant qu'aucun prix n'ait été décerné, cor il y avait parmi les gains de cette année des plantes réellement méritantes.

Les Roses étaient plus nombreuses que les Dahlias, et une révision de tout ce qui était exposé demanderait un article d'une grande étendue. Nous citerons parmi les nonveautés et les plantes remarquables : le Géant des batailles , Léonie Verger et le Pompon de sainte Radegonde, hybrides remontants; parmi les Bourbons : Sepintarus, Deuil du duc d'Orléans, Lewson Gover, Justine (Rousseau); parmi les noisettes : Ophirie, qui est portée sur les catalogues sous les noms d'Ophérie et d'Ophélie; parmi les thés : Eugénie Desgasches, qui n'est pas nouvelle. mais rare, et se distingue par la fraîchem de son coloris; et parmi les hybrides qui remontent moins franchement, le Comte de Montalivet, M. Fontaine a obtenu cette année une assez grande quantité de roses de semis qui demandent à être revues pour être jugées.

Les Reines-Marquerites n'ont pas fait défaut ; il y en avait plusieurs lots très-forts. Nons citerons en première ligne la collection de M. Malingre.

MM. Bossin et Louesse ont exposé une belle collection de Balsamines, larges, très-doubles et d'une grande variété de colouis.

Nous mettrons en tête des fruits la belle collection d'orangers, bigaradiers, limettiers, limoniers et cédratiers de M. Devilleneuve de Montgeron. On admirait les fruits monstrueux de la Lumie poire de commandeur et du Cédratier des Juifs, le Bigaradier pomme d'Adam, et les fruits si singuliers des bigaradiers bizarres. Il y avait parmi ces fruits des cédrats de Rome et de Paris, modelés en circ, ee qu'on aurait dû indiquer.

Les fruits à pepins étaient si nombreux qu'il est impossible d'en passer une revue minutiense. Nous citerons seulement, parmi les nonvenutés, la poire Frédéric Lelieur, gain de 1847, obtenue des semis de Van Mons; parmi les semis d'Espéren non encore dans le commerce, les fruits remarquables Beurré Bretonneau, Princesse Charlotte de Brabant, Bergamote

soldat et Bon Gustare : les truis dernières sont des gains de 1846.

On admirait le volume et le coloris de la belle pomme Saint-Sauveur qui est depuis peu d'années dans le commerce et mérite d'être répandue.

Il y avait en nouveantés, parmi les fruits à noyan, la Prune Diadéme, la Pond's Seedting, la Katche, la Merabelle d'octobre et le Drap d'or d'Espèren. Une des nouveautés les plus méritantes est la pêche en pleiu vent Reine des vergers, fruit de première grosseur et d'une qualité qui ne le cède à aucune antre. En voyant les collections nombreuses envoyées de divers points de nos environs, même du département de la Somme, on recommit que la culture des fruits est en progrès chez nous. Nonseulement les fruits sont beaux, mais les procédés de culture sont perfectionnés. Les amateurs compétents et les horticulteurs admiraient comme une grande nouveanté (sous le n° 1207) des poiriers de deux ans formés en palmette, d'une vigueur de végétation extraordinaire et d'une perfection de forme tout-à-fait irréprochable.

M. Barhot avait exposé une belle collection de Raisins, parmi lesquelles nous citerons comme remarquablement beaux les variètés Gros coulard, Gromier du Cantal, Chasselas noir musqué, Bourdalais et Trousseau.

M. Houlette de Stains avait envoyé deux magnifiques cantaloups, cultivés en pleine terre, et qui ne le cèdent en rien à ceux cultivés sur conche.

Les Légumes étaient en assez grand nombre et en général très-bien cultivés. Nous avons remarqué dans le lot exposé par le jardin d'expériences de la Société deux pieds de piment doux d Espagne d'une énorme grosseur.

Physicurs horticulteurs ont exposé des patates, dont quelquesnues fort belles. La culture de cet excellent tubercule se propage et se perfectionne.

Nous ne devons pas omettre de citer parmi les raretés un fruit de Passiftora quadrangularis, du volume d'un melon maratcher et pesant 2 kilog. 1/2; des fruits de Nelumbium speciosum envoyés par le jardin botanique de Montpellier; un Noyer à feuilles lacinides, envoyé par M. Jaloustre, de Clermont-Ferrand; deux pieds de mais gigantesque, cultivés par M. Jacquin jeunc, et qui n'offrent d'antre intérêt que la curiosité; ear des végétaux de 5 à 6 mètres exigeraient des tuteurs, et seraient loin de compenser par le produit les frais de main d'œuvre auxquels ils entraîneraient. M. Courtois, de la rue de la Muette, avait euvoyé ses beanx camellias chargés de fruits. et qui passent toute l'année dehors, en caisse et sans abri.

La partie artistique de l'exposition a été brillante, et ne comptait pas moins de 80 sujets, dont quelques-uns très compliqués. Nous avons vu avec plaisir qu'un des artistes chargé des études du Portefeuille a obtenu une récompense. Parmi les aquarelles réunissant des plantes de collection, nous avons remarqué un tableau de M. Bévalet, contenaut une collection de pensées, et une antre de madame Pahu (Elisa Cornuel), renfermant 41 variétés d'Azalées peintes d'après nature chez un de nos sociétaires.

La partie industrielle ne présentait aucune nouveanté.

Le public qui se pressa en foule pendant trois jours dans l'orangerie du Luxembourg, et l'intérêt avec lequel chacun visitait ces riches et brillantes collections de végétaux, est le témoignage le plus certain d'approbation que puissent désirer les horticulteurs.



# CALENDRIER HORTICOLE.

#### COCCUMENTALE.

Les travaux qui unt lieu dans ce mois sont l'aits en vue des récolles du printemps, car les frimas qui approchent ne permettent plus de compter sur la continuation des beaux jours; ou commence les labours d'hiver, remue les terres qui demandent à l'être, quand un vent changer la disposinon d'un jardin, fait les trous d'arbres et même, si l'on est pressé, commence les plantations, séparo les bordures ainsi que les touffes de plantes vivaces, émonde et étague les arbres rustiques, tond les haies, couvre les plantes qui craignent les premiers froids et récolte les fruits, les graines et les bigumes qu'on veut conserver dans la serre et le fruitire. Le soir, on s'occupe à faire ou réparer ses paullassons, afin d'être en mesure de couv, ir ses chàssis et ses serres quand la température l'exigera; on a dù également réparer et mettre en ordre les panneaux, pour couvrir les plantes qu'on veut fo cer.

Jardin potager. — corcars. — Au commencement de ce mois, on chauffe les asperges vertes. Dans la seconde quinzaine, on plante sur conche ou sur ados, sous châssis ou sous cloche, la laitue petite noire, semée dans les premiers jours de septembre.

Anos. Dans la memière quinzaine, on sème de la laitue petite noire et de la romaine verte; quinze jours après le semis, on repique le plant sous ctoche. Vers le quinze, on sème de la laitue ronge. Dans la seconde quinzaine, on sème de la laitue gotte. Vers la fin du mois, on sème de la romaine grise et blonde.

PLEINE TERRE. On some de la mâche régence, et l'on continue de semerdes épinards, de la mâche de Hollande, et du cerfeuil. On divise les touffes d'oscille vierge et on les replante immédiatement, et met en place les Fraisers de semis on de conlants. On commence à faire blanchir la chicorée sauvage. Vers la fin du mois on repique l'ognon blanc semé dans la secunde quinzaine d'août.

Jardin fruitier. Les soins à donner aux arbres fruitiers sont unts : il faut les laisser en repos jusqu'announent de la taille ; on ne doit plus s'occuper que de récolter les fruits dont ils sont chargés, ce qu'il fant avoir soin de no faire que par un temps sec et à mesure que l'on voit dans chaque espèce la végétation cesser. Il faut aussi marquer les arbres qu'on se propose de

déplanter, pour les lever le mois suivant, et l'on peut commencer à défoncer et finner le terrain qu'on se propose de planter, ce qui aura lien dans un moment favorable.

Jardin d'agrément. Il faut s'occuper activement de nettoyer les plates-bandes, que, l'on laboure et finne, et de ramasser les feuilles qui jaunissent et tombeut; c'est le moment de couper les tiges des plantes vivaces qui out cessé de fleurir. On sème en place les pieds d'almette, les pavots, les giroffées de Malon, les adonides, les cynoglosses, les siténés; on arrache et laboure la place qu'ont occupée les balsamines, reines-marguerites, cettlets et roses d'Indes, coreopsis, etc., et l'on plante sur-le-champ les muftiers, œillets de poète, campanules, seabieuses, polémoines, etc., qui devront fleurir au printemps; on met en pots les giroffées grosse espèce et quarantaine, afin de pouvoir les rentrer pendant les gelées; un plante les jacinthes, les iris d'Espagne et d'Angleterre, les tulipes, les scil'es, l'ail doré, les crocus, les phalangium liliastrum, le narcisse des poètes, etc.

On refait les bordures de mignardise, marjolaine, thym, hyssope, etc., sèvre les marcottes d'orillets, qu'on plante en pots ou en pleine terre, et relève les glaïeuls plantés au printemps.

Dès que les premières gelées se font sentir, on relève de terre les dablias, erythrines et canuas, et les dépose dans l'orangerie ou dans une cave bien sèche pour passer l'hiver.

Serres et orangerie. Dans la première quinzaine, on rentre les pelargonium, et dans la seconde, à moins que le fruid ne se fasse sentir d'une manière trop intense, les lauriers roses, les orangers et les grenadiers; cependant, lest plus prudent de les rentrer avant que le froid ne les saisisse; car ils souffrent souvent de la fraicheur des mitts et de l'humidité glacée qui sature l'atmosphère. L'ordre à snivre dans l'orangerie est de mettre en avant les grenadiers et les lauriers roses, qui exigent de la lumière, et par derrière, les orangers qui, plus rustiques, s'accommodent d'une seconde place. Quand les plantes sont rentrées, on bine la terre des pots et leur donne de légers arrosements.

On refait les couches de tannée et y enfonce les pots des plantes dont l'hiver est l'époque de végétation et de floraison. Les plantes de serre chaude qui ne demandent pas la tannée, sont disposées sur des tablettes on sur le sol, suivant leur austicité, et les plus délicates, qui ne peuvent végéter sans lumière, sont placées sur des tablettes, près du jour.

C'est encore le moment de greffer et de bonturer les camellias.

### PLANTES HOUVELLES OU PEU CONNUES

DECRITES OU FIGURÉES.

DANS LES

#### JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

45016000

Vanda violacea. Lindl. Quoique cette Orchidée soit introduite depuis six ans, ce n'est qu'en février 1846 qu'en a pu en figurer la fleur. C'est à M. Cuming qu'en en doit l'introduction en Europe : il l'a envoyée de Manille. La Vanda violacea a les feuilles canaliculées, obliquement coupées, arrondies; elle donne des grappes multiflores, denses et pédonculées, les sépales sont obosales, obtus, planes, incurvés, plus étroits que les pétales, le labelle est oblong, plane et apirulé, portant claq plis relevés; l'aire du stignate est pubescent intérieurement. La couleur des fleurs est le blanc pur tacheté de violet clair, l'estrémité de chaque sépale et pétale porte une large macule mique et un petit nombre de taches de peu d'étendue répandues sur leur surface. Le labelle est entièrement violet. Les fleurs ont une oileur faible et assez désagréable, qui n'est cependant perceptible que quand on s'approche très-près. (Bot. reg., juin 1857.)

Vanda cornica. Quique nois posselions en Europe plusieurs espèces de Vanda d'une grande heauté, la plus belle n'y est cependant pas encore comme. Cette magnifique Orchidée, la plus splendide peut-étre de toutes les Orchidée, la clus splendide peut-étre de toutes les Orchidée, la clus splendide peut-étre de toutes les Orchidées indiennes, a été trouvée par M. Griffiths sur les collines de Khasya ou de Consya, et il l'adressa à M. Lindley à l'état sec. Ses fleurs sont-ansai larges que celles de la l'anda teres, et le fenillage aussi beau que celni de l'Aerides odoratum; elles ont 15 cent. de long un 3 de large, portent à leur extrénité dens lobes égans, et chaque lobe est aign, de telle sorte qu'il semblerait qu'un morcean en a été enlevé avec un emporte-pièce. Sa fleur forme un épi dressé. Sa tige porte quatre épis longs de 20 à 23 cent, et de chavan 9 à 12 fleurs. Chaque fleur à de 10 à 12 centimètres de dismètre, et comme elles ont pu se retirer en séchant, elles doivent avoir au moins un piri de circonférence. Comme dans toutes les espèces de ce genre, le labelle est petit. Il a 2 centimètres de longueur, est dyrait, nund d'un éperon court et est hilubé à la pointe. Sa surface est compée par trois plis parallèles, profonds et perpendiculaires, et les lobes latéraux sont triangulaires et acuninés à la base. (Id.)

Cleisontomn splentum. Orchidée de Bornéo à feuilles longues et larges; les fleurs, ronges et janues, sont disposées en épis courts et ovales ; les fleurs sont relues, le labelle est muni d'un éperon obius plus long que lui, et porte au milleu une crête aigué, et à la face postérieure une deut bilobée; levioles sont très-aigus et dontieulées. (ht.)

Blegacii simus veiutiumus. Il se distingue du M. falcatum, par ses sépales qui sont veloutés intérieurement. Les fleurs sont d'un pourpre profond aussi hien que le rachis, à l'exception des sépales supérieurs et des pétales, qui sont d'un jaune foncé. Il a été importé par MM. Loddiges, du eap de Coast-Castle. (Id.)

Dendrobium ciry sotoum. Lindl, Cette nouvelle espèce de Dendrobium appartient à la section des Dendrocoryne, dont les pseudobulbes anguleux sont auf ou multi articulés, el qui semblent former un passage du genre Bolbophyllum au genre Dendrobium. Ce groupe comprend, parmi ses principales espèces, les Dendrocorme densiflorum, Griffithii, aggregatum, tetragonum, Veitchianum, speciosum, et quelques autres espèces mises primitivement dans le geure Desmotrichum. Cette section a nour caractéristique un labelle déchiqueté en brosse. Le D. chrysotoxum importé des Indes-Orientales, par MM. Henderson, est d'une grande heauté; il diffère du densiflorum par ses pseudoluibes unulticostulés, ses bractées courtes et son labelle frangé, pubescent, mais non velu; du D. Griffithiumum, par son labelle arrondl, émarginé et frangé, et de l'aggregatum, par les mêmes caractères, ainsi que par ses gros pseudohulbes claviformes et polyphylles. Les feuilles sont oblongues, horizoutales et coriaces; les fleurs, en grappes laches, grêles et recourbées en arc, bractée basilaire, pelite, spathacée; bractées florales très-petites et herbacées, sépales et pétales plats, oblongs, très-obtus, planes, les pétales deux fois plus longs que les sépales; labelle ludivis, cuculié, arrondl, pubescent, linement pectiné et fimbrié sur ses bords; la fleur est d'un heau jaune d'or et le centre du labelle coloré d'un bean rouge ferrugineux. (Bot. rcg., Juillet 1847.)

Dendroblum Egertoniae. Cette nouvelle espèce, cultivée par sir Th. Egerton, se rapproche beaucoup du D. mesochiorum; mais les lleurs sont moité plus petites, les sépales sont d'un carmin pale à l'extérieur; on distingue à peine une tache pourpre à l'extrémité des pétales et du labelle et le centre du labelle est d'un janne foncé au liru d'être vert; de plus, il n'a pas de inberenle à l'extrémité postérieure de l'éperon, et le labelle n'est pas frangé, excepté à sa hase. Les fleurs de cette espèce répandent, le son, une odeur agréable. Cette plante a été envoyée à sir Egerton, du Jardin botsnique de Serampour. (td.)

Dendroblum anesochlorum. C'est à MM. Velich qu'on doit l'introduction de cette nouvelle espèce originaire de l'Inde, et elle leur a valu la médalle, dans la dernière exposition de la Société d'horticulture. Quolque privé d'un support bulbeux, ce fieau Dendrobium ressemble beaucoup au D. crumenatum. On n'o pu le rapporter à aucune espèce du genre Onychium du docteur Blame, bien qu'il itul appartienne récliement. Les fleurs sont blanches, de la grandeur de celles du crumenatum avec une tache violette à Pextrémité des pétales et du labelle, et dans le centre de ce dernier, une tache verte. L'odeur, quoique faible, en est agréable (id.

Onolorychio radin(a. D.C. (Hedysarum radiatum. Derf.; H. Buxbanoti. Rich.) Celle nouvelle epièce de salnolin, a la tige dressée, couverte d'une hisplaité rare et douce; les feuilles sont ovales, obtuses, uncronées, velues en dessons, les fleurs, disporées en épi cylindrique, ont les silles sagitées, deux fois plus courtes que lecalice, lequel est velo ainsi que le fruit. Originaire des collines rocallieuses du Caucase, d'où il a été envoyé des graines à la Société d'horticulture, par le docteur Fischer, il est commun aux environs de Tifils et fleurit en été. C'est une plante remarquable par ses grappes de fleurs blanches marquées d'une tache jaune au milien de l'étendard. Dans nos jardins, c'est une plante vivace, rustique, qui s'élère à environ un pled, et préfère une terre franche, riche, et une situation platôt s'ehe qu'humide, suntout en hiver. On la multiplie de semences, et les jeunes sujets ne fleurissent que la seconde année. L'O. radiatat donne ses fleurs de la fin de jain au conumencement d'antit (fd.)

Spiron pubescens. Turez, Cet arhuste, rapporté de Chusan par M. Fortune jeune, paraît identique au Spiroza pubescens. Punge, dont la Société d'Borticulture de Londrea a reçn un aujet du Muséum impérial de Santi-Pétersbourg. C'est un petit arbuste gristure, de 2 pieds de haut, portant de petites imbelles de fleurs d'un blanc pur et légèrement odorantes. Il peut être comparé, pour l'habitus, à un Spiroza opulifolia de chétive venue. Ses feuilles adultes out environ un poure et demi de long, elles sont trés-ridées, cunéiformes et entières à la base, inégalement dentées à la pointe et taptssées en dessous d'une lannghostif qui devient confeur cannelle vec l'âge. Les feuilles supérieures qui accompagnent les ombelles sont ovales oblongues et moins inégalement dentées. Cette Spirée paraît être de pleine terre ; elle croît dans tous les jardina dont le sol est fertile. On peut l'employer à la décoration des fardina en la plantant dans une situation abritée, et à une exposition chaude, (Id.)

Mespilus racemosa. M. Fortune n'a pu apporter vivante en Europe, une seconde espèce d'Amelanchier qu'il trouva dans le nord de la Chine; elle est beancomp plus lielle que le M. japonico et parfaitement distinete. Dans son herbier, elle est 
désignée sous le nom d'arbuste d'ornement nain. Ce Mespilus porte de longues trappes 
de fleures blanches, avec de larges pétales et II est complètement glabre dans toutes 
ses parties. Le calice, qui est en partie pétaloide sjoute encore à la beauté de cette 
plante. Il est décrit ainst: M. rucemosa, feuilles très-glabres, les jeunes oblonguns, 
mucronées, étroites à la base, grappes multifores glabres, calice, à locinies osales, 
algués, pétaloides, dentées, carpelles nos. (fd.)

Phalemopais amabilia (Epideralema amabilia; Angracuma album majus). Cette magnifique Orchidde, déjà ancienne, puisqu'elle est introduite daus nos acrese deputs une dizaina il'années, est venne de Manille, d'où l'a importée M. Cuming. C'est une des plus belles plantes de cette famille, at une des plus florissanies, car elle est restée en fleurs dans le Jardin royal de Rew pendant tout l'iniver de 1836 à 17. Mais cette extréerance florale la fatigue à un tel point qu'on est obligd d'en aupprimer des panicules entières, opération d'autant plus utile qu'elle ne croit pas rapidement. Découserte d'abord à Amboine par Rumpétius, puis par Blume à Java, elle existe sans doute dans toutes les fleu de l'Archipel malan. Le Ph. amabilia n'a pas de pasudoholites; acs feuilles sont larges, épaisses, ellipsiques, et d'un vert obseur, le pédoncule floral est long et péndant; les fleurs vont larges, d'em blanc très-pur qui se colore de jaune pale avec les progrès de la floraism; le labelle seul est strié et tacheté de rouge et de jaune. Les sépaises nont orades, les pétales subrbous-boides largement étalés, et de plus de deux pouces de diamètre. Il croit sur le trouc

des arbres, dans les forêts indiennes, et attaché par des racines libreuses, robustes et blanchâtres. (Bot. mag. mai)

Ruellia Pardicana La ressemblance de cette belle Acanthacée avec le R. bracteata de Brown, a porté M. Hooker à la rapporter au G. Ruellia, assez difficile à reconnaitre an milieu de la confusion des genres de cette famille. C'est un arbuste d'enviran 35 à 50 cent., glabre, à rameaux subiétragones, verts, à feuilles opposées, pétiolées, ovales, amineies, penniberves, entières; fleurs terminales et géminées, munies à leur base de deux bractées presque de même longeur que la fleur, calice petit à cinq segments subulés; corolle à tube allongé, incurvé, s'élargissant successivement au sommet, à cinq segments presque égaux, d'un bean cramoisi illacé. Ul fleurit de boque heure et à différentes époques de l'année, et se multiplie facilement de boutures. (Id.)

Marsdenia maculata. Longtemps enlilvée dans les serres du Jardin de Kew comme une nouvelle Asclépiadée eurogée de la Trinité par feu M. Lockart, on en reçut successivement des sujets en état de fleurir de MM. Lacombe, Pince et comp., et en 1834 de M. Purdie, qui la découvrit dans les plaines de Santa-Martha, dans la Nouvelle-Grenade. C'est une plante grimpante à rameaux robustes, à feuilles opposées, cordées, longurs d'environ 20 à 25 cent., larges de 10 à 12, tachetées de jaune pâle comme les feuilles de l'Acuba Japonica, mais à taches moins confluentes. Fleurs en tête hémisphérique, formant une ombelle presque sessile, dont les fleurs sont d'un pourpre violacé, verdâtres dans leur jeunesse, et d'une contexture charnue comme les fleurs d'Iloya. Le dlamètre de la fleur est de 2 cent. Le calice est obscurément duveteux, à sépales elliptiques; la corolle, dont le tube n'est pas plus long que le calice, a les segments arromitis et ciliés. (td.)

Ipomea muricafa, C.v. (1p. armata, Boem.; Convolvulus capillaceus, B. B.; Cantua tuberosa, Woem. et Sch.; Ipomopsis tuberosa, Wild.; Ip. nerticillatu, Schlecht.; Ip. capillacea et Leptocullis quinata, Don.). Cette peilte convolvulacée, qui paraît abondante au Mexique et dans la Colombie, a été envoyée de la Syon et dans le Jardin de Kew au mois d'octobre 1845. Elle a des racines fusiformes et luberculeuses, qui éniettent une on plusieurs tiges garnies de rameaux isolés et flexueux. Fenilles sessiles, longues à peine de 3 ceut. glabres, multifides, divisées en chq segments au plus, filiformes ou simblées, paraissant verticillées si on les observe superficiellement; pédoncules courts, axillaires et solitaires, calice à cinq segments, dont deux plus courts; corolle à tube allongé; limbe étalé et plissé, d'un joil illas tirant sur le rose. (1d)







WAL W. BLA

H<sub>c</sub>



## ASPASIA EPIDENDROIDES (1).

(Aspasie épidendroïde )

Clause:

Ordre:

MONANDRIE.

Famille naturelle :

### ORCHIDÉES.

Tribu:

Canacr. Essext. Périgone à folioles étalées, égales; les estérieures latérales, libres, connées à leur base et postérieurement avec les intérieures; Labelle oblong, concave, sans éperon, obsoletement quadrilobé, subcuoné svec le gynostème; Gynostème parallele au labelle, semi-cylindrique, émarginé; pollintes 2, pyriformes, sillounées postérieurement, caudicule plane, cunéfiorme, glandule petite.

Plantes herbardes originaires de l'Amérique tropirale occidentale, epiphystes, cauleucentes pseudobulbeuses, à feuilles suborriares, inflorescrace en épis radicaux et plus courts. Syn. Millonia epidendroides.

C'est pour la première fois qu'a fleuri sur le continent cette gracieuse orchidée, type d'un genre qu'on a séparé des Miltonia, à cause de l'adhérence du labelle au gynostème, caractère qui lui a fait donner le nom d'epidendroides. Originaire de Guatemala et de la Colombie, elle a été euvoyée en Europe par M. Skinner et a fleuri pour la première fois en Angleterre, en 1842, dans le jardin de Kew, et chez M. Dillwyn, à Pentlegar.

Les pseudobulbes des Aspasia sont semblables à ceux des Miltonia; les feuilles, au nombre de deux, sont ovales-lancéolées, striées en dessous par une nervation saillante; les sépales sont étalés, linéaires-oblongs, aigus, d'un jaune verdâtre, coupés transversalement par de larges macules d'un pompre obseur; les pétales sont étalés, étroits, obtus, concaves, d'un brun verdâtre, avec des macules transverses et bistrées; labelle à trois lobes: les deux latéraux petits et reuversés; le lobe moyen, grand,

<sup>(1)</sup> Ce genre porte le nom de la célèbre courlisane grecque qui fui aimée de Péricles.

triangulaire, frangé sur son bord inférieur, d'un blane translneide avec une maeule violette et nuancée qui s'étend en cercie sur les lobes latéraux; gynostème court et dressé, blane, lavé de pourpre an sommet, opereule en casque et surmonté d'une crête,

L'Aspasia epidendroides que nous avons vue en sleur au mois de mai chez M. Morel, et qui durc de trois à quatre semaines, est très-florissante quaud elle est forte, et réussit mieux eu corbeilles et suspendue que par tout autre mode de culture. Elle réunit à l'agrément de sa fleur, qui est d'une facture gracieuse, une odeur suave composée du parsum de la fleur d'orange et de la vanille.







Reine des Français



### PELARGONIUM REINE DES FRANÇAIS.

Classe: DÉCANDRIE. Ordro:

Famille naturelle .

### GÉRANIACÉES.

Caract. Essex. Calice quinquepartite à sépales subégaux, prolongé à sa partie inférieure en un éperon creux; pétales 3, quelquefous 3 ou même 3 par avortement, alternant avec les divisions du calice; Étamines 10, mérées avec les pétales, soudées inférieurement en tube; infégales, partiellement anonthières; élaments comprimés, les inférieurs souvent les plus longs; anthères introsses, hibrathères, à déhiscence longitudinale, cadaques; Ovaires 3, oblongs, uniloculaires, tièveulès; adoés à la base d'un gynophore colonnaire un peur plus court que les styles; styles filiformes, stigmates latéralement introsses; Capsules 3, oblongues, milloculaires, moneyermes.

Plantes herbardes accules ou canlencenies, ou sous arbrissoure souvent charms, très nombreu c au Cap de Bonne Esperance, rares à la Nouvelle Hollande et dans les lies de Pocéan Allantique austrait à la faultes opposées, ou les supervisem alternes, princhese, ensières ou diversement decoupées; à stipules folia des ou scarieures, géminées à la base des petudes ; à pédoncules oppositifoliés ou axillaires, rarement alaires ou radicaux, à fleurs le plus Sourent ombelles; ombelles simples, involucrées.

Ce genre a élé divisé en douce sections que nous enumérerous succinctement.

1º Sect. Hourea, Sw. 2. Dimacria, Lindt. 3. Cynosbata, D. C. 4. Peristera, D. C. 5. Otidia, Lindt. 6. Polyactium, D. C. 7. Isopetulum, Sw. 8. Campylia; 5. W. divisée par Lindley en deux sous-sections; a. Campylia; 5. Phymatanthus, Lindt. 9. Myrrhidium, D. C. 10. Jenkinsonia, Sw. 11. Choriuma, Lindt. 42. Pelargium, D. C. divisé par ce botaniste en trois sous-sections, Giconia, Isopetuloidea et Anisopetula.

Il est impossible de suivre, an milleu des croisements et jeux saus nombre qui ont porté à plusieurs centaines de variétés les accidents de ce genre, la fibilion des types primitifs qui sont tout-à-fait dénaturés.

Obtenue en 1846 par M. Chauvière, dans un semis de graines d'Anais, cette brillante variété a été jugée par les amateurs, digne de prendre place dans une collection d'élite.

C'est une plante plus forte dans toutes ses proportions que la Queen Victoria (Shepherd); les feuilles en sont grandes, à cinq lobes arrondis, dentienlés, d'un vert tendre, à pédoncules longs et villeux; ombelle de ciuq à six fleurs garnie à sa base d'un

 <sup>(</sup>i) Du grec πιλαγγός cigogue, par allusion à la ressemblance du fruit de cette plante avec le bec de ces oiscaux.

involucre à divisions aiguës et villeuses; pédicelles courts et violets; divisions calieinales étroites, vertes, très-aiguës et couvertes d'une villosité douce et molle; fleurs larges de 4 centim., dont les deux pétales supérieurs sont arrondis, renversés, légèrement ondulés sur leurs bords et mucronés au sommet, à ouglet allongé; les trois pétales inférieurs plus étroits; la couleur générale est un fond blane pur, avec deux larges macules amaranthe velouté vif, veinées de pourpre; filets des étamines et style d'un blane rosé; anthères violettes.

La Reine des Français a une forme irréprochable et se couvre d'une innombrable quantité de fleurs; elle est heaucoup plus large que l'Anaïs et que la Queen Victoria. Nous ne pouvous, en parlant de sa rivale auglaise, omettre de rapporter l'exclamation naïvo arrachée à des visiteurs auglais qui, frappés de la beauté de ce Pelargonium et de sa supériorité sur la Queen Victoria, voulaient, par galanterie ponr leur reine, débaptiser en son honneur notre heau gain français,

On peut dire de cette variété qu'elle est de celles qui sont destinées, comme les variétés *Italinski*, *Diadematum*, *Anaïs*, *Prin*cesse Sophie d'Orange, *Belladine*, etc., à devenir une de ces bonnes plantes de commerce qui seront cultivées tant que durera l'intérêt qu'excite ce heau genre.

Cette jolie variété ne sera mise dans le commerce que l'année prochaine.







TRANST.



## GREVILLEA (CYCLOPTERA) ROBUSTA (1).

Classe: TÉTRANDRIE. Ordra MONOGYNIE.

Famille naturelle :

#### PROTÉACÉES.

Tribu:

GREVILLÉES. - KAKIÉE .

CARACT ESEAT. Périgone tétraphylle urégulier, à lacinies subspatulées, unilatérales, roulées; Anthères à, insérées dans les cavités apicilaires des lacinies; glandule hypogyne unique; Style ascendant; Stigmate oblique, déprimé, unique, Follicule coriace ou linners.

Arbres ou arbrisseaux originaires de la Nouvelle-Hollande, à feuilles alternet, indivines ou pinnatifides, inflorescence en épis, en grappes ou en corymbes, perigones rouges ou jaunes.

On a divisé ce genre en sept sous-genres qui sont : Lissostylis, Ptychocarpa, Eriostylis, Plagiopoda, Conogyne, Calothyrsus et Cycloptera.

C'est à ce dernier sous-genre qu'appartient le Grevillea robusta. Sweet le plaçait dans ses Grevillées-vraies à inflorescence en grappes et à feuilles pinnatifides.

Cet arbre, qui mérite si bien son nom par ses dimensions gigantesques, n'est pas d'introduction récente, car il a été introduit en Europe en 1829, et figuré en 1852 dans le Botanical Magazine, fig. 5184, d'après une étude faite dans le pays où il a été découvert. Ce n'est donc pasà titre de nouveauté d'introduction que nous en donnons la figure; mais parce qu'il a fleuri cette année pour la première fois en Europe, dans les serres du Muséum d'Histoire naturelle.

Déconvert par Cunniugham à la Nonvelle-Hollande, sur les bords de la rivière de Brisbane, an milieu des bois humides, où il n'avait pour rival que le gigantesque Araucaria excelsa, le Cycloptera robusta, dont il tronva des individus do 5 mètres de

<sup>(1)</sup> Ce genro a été consacré à C. F. Greville, promoteur de l'histoire naturelle.

eirconférence, attira ses regards par su puissante végétation. Par malheur son bois fibreux est saus usage.

C'est un arbre colossal qui atteint une hauteur de 50 à 40 mètres, à bois lisse et couvert dans les jeunes rameaux de petites lenticelles transverses très-rapprochées, qui, dans les branches herbacées, sont remplacées par un duvet court, serré, qui affecte à leur extrémité une couleur rubigineuse très-pronoucée; les feuilles, rigides et coriaces, sont élégamment bipinnées, à lacinies aigués, et disposées en spirales irrégulières autour des rameaux qui sont subprismatiques; elles sont portées sur un pétiole commun assez grêle et canaliculé; elles sont en dessus d'un vert lisse et dur, et en dessous cauescentes; les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en grappes rameuses ou en panícules allongées, formant des èpis unilatéraux, à fleurs grêles, de pen d'apparence, beaucomp plus longues que les pédicelles, à lacinies recourbées, spatulées, de couleur orange, et dont se détache le style qui est vert et capité.

C'est une plante de serre froide qui mérite, par l'élégance de son feuillago, de so répandre dans les collections d'amateurs. Dans le groupe si délicat des Protéacées, e'est la plus rustique. Elle se multiplie assez difficilement de boutures; mais par des greffes sur le Manglesia cuneata







· Quilkon fratrans. 2 Aq. Wittmanni -



# AQUILEGIA FRAGRANS ET WITTMANNIANA (1).

(Ancolie odorante et de Witlmann.)

Classe: POLYANDRIE, Ordre: POLYGYNIE

Famille naturelle :

# RENONCULACÉES.

Tribu:

Casact, Exert Calice coloré, pentaphyllo, égal; divisions décidues; corolle à 3 pétales bilablés, héauts, lèvre extérieure grande, plane; l'intérieure l'exspetite; prodongés postérieurement en autant du acclaires; creax, en forme d'éperent, et terminés par un bouton calleur, alternant avec les divisions du calice; Étamines nombreuses, hypogynes, divisées à 3 ou 10 phalanges, les intérnes sepanamifornes; d'unies cinq, libres, uniloculaires; capsules membranues, polyscemes, à débiscence longitudiales.

Plantes herbacées communes dans les montagnes de l'Europe et de l'Asie, rares dans l'Amérique bordale, dressées, runneuses, à feuillet bi tri-termées, les radicales ou les caulinsaires inférieures, longuement pétiolées, fleurs terminales solitaires, bleues, roses, pourpres, blanches ou quelquefuis jaune sale.

1. Aquilegia frograns. Venue d'Angleterre, d'où l'on a regubien des fois sous ce nom la glauca, c'est une plante plus grêle et un peu moins élevée, à tiges violacées, villeuses, à fenilles plus petites, disposées de même que dans la glauca, très-glanques et d'un vert plus foncé, très-profondément décompées, jamais violacées à l'extrémité comme daus cette dernière espèce, et plus franchement trichotomes; involucre à 5 folioles simples; fleurs le plus souvent bistipulées. Calice à cimq sépales étalés, obtus et rarement renversés, violacés; corolle à cimq éperons simples, grêles; pétales longs, ouverts, arrondis, formant une ouverture corolléenne large de 5 à 4 cent., d'un blane jaunâtre; éperons violacés comme les sépales; étamines nombreuses, formant une houppe janne au milieu de la corolle qu'elles dépassent; odeur de la seille des bois. Elle fleurit à la même époque que l'espèce précèdente,

Altération du mot fal. aquifa, nigle, à cause de le rememblance de ses neclaires ayec les serres de cet oiseau.

L'Aquilegia frograns ressemble beaucoup à la glauca; le résumé de ses dissemblances est : la fleur plus forte, le feuillage plus petit, plus dense et d'un glauque plus bleu, nue odeur suave.

2. Aquilegia Wittmanniana : cette belle espèce d'Ancolic. originaire du Caucase, forme une touffe très-fournic, haute d'environ 50 eent. Les caractères sont : tige glauque et glalire, pétioles très-longs, feuilles tri-ternatiséquées, folioles trilobées, le plus souvent tridentées, dents arrondies, pédieclles violacés; les deux folioles latérales souvent profondément divisées en deux et les lobes intérieurs bilobés et à 3 divisions, d'un vert obscur; pédoucules floraux violacés; involucres triphylles, fleurs triebotomes, longues de 6 à 7 centimètres; sépules longs de 4 cent., étalés, lancéolés, souvent renversés sur leurs bords; pétales dressés, de longueur égale à celle du nectaire, ovales obtus; les einq nectaires, longs de 5 cent., sont très-prononcès, le diamètre total de la ficur est de 2 cent. 1/2. Les sépules et les nectaires sont d'un beau bleu porcelaine, l'extrémité des pétales est blanc pur; la conleur bleue des nectaires forme au foud de la fleur einq macules d'un charmant effet; les étamines forment en outre un faisceau jaune et court, ne dépassant pas la corolle, qui est médiocrement ouverte. C'est au mois de juin qu'elle donne ses fleurs, qui durent longtemps et sont d'un bel effet.

Nous joindrous à ces descriptions, faites sur des plantes que nous avons vues en fleur ehez M. Pelé, une note sur les variétés de l'Aneolie commune, qui a donné naissance à des produits réellement remarquables, surtout les charmantes Stellata (Anemonoides), qui n'ont plus que des pétales planes et ont perdu leurs nectaires, et sur quelques espèces qui méritent de trouver place dans les jardins.

Quelques mots sur leur culture suffiront, car elle ne présente aucune pratique particulière.

## 1. Aquilegia Vulgaris.

Indigène, tige de 1 mètre à 1 mètre 50, très-commune, cultivéc depuis longtemps dans les jardins d'agrément. Autrefois on connaissait peu de variétés de cette plante; actuellement, par les semis, l'horticulture s'est enrichio d'un grand nombre de variétés nouvelles, à fleurs doubles de toutes nuances, bleu, blanc rouge, cramoisi, bleu bordé de blanc, rouge bordé de blanc, bleu à centre blanc, rouge à centre blanc, plusieurs coloris lamés et striés très-remarquables. Par les semis de l'Aquilegia rulgaria on a obtenu des variétés qui sortent presque du genre par leur forme régulière à pétales uniformes, déjà commus sous le nom d'Étoilée on Anemonoïdes (1). Dans ce genre, on a obtenu autant de coloris à fleurs doubles que dans l'espèce qui les a produits. Dans ces deux groupes distincts, il y a des variétés plus ou moins hautes; leur floraison est à la même époque, en juin.

## 2. Aquilegia Siberica.

Plus naine que les précédentes; tige de 40 cent.; fleurs bleues, se tenant droit; cette espèce a produit plusieurs variétés, blanches et rose plus ou moins foncé; la floraison a lieu en juin.

## 3. Aquilegia lutea.

Tige de 40 cent., fleur jaune pâte. Cette plante, anciennement connuc, est disparue depuis plusieurs années. En 1846, elle est reparue comme nouvelle, et va bientôt se répandre dans les collections.

## 4. AQUILEGIA ALPINA.

Tige de 20 à 25 cent., fleur bleue, penchée, en mai. Cette plante est un peu difficile à conserver.

## 5. Aquilegia vikidiflora.

Tige de 40 cent., fleur en mai; d'un jaume verdâtre, produisant pen d'effet.

# 6. Aguilegia Canadensis.

Tige de 40 à 50 cent., fleur en mai, pendante, d'un rouge jaunâtre, jolie plante printanière.

Il est bien reconnu que l'ancommide des fleuristes est la stellate des botamistes, car l'anemounde est une espèce distincte.

Acuilegia glandulosa.

Tige de 20 à 25 cent., fleurs réfléchies, grandes, hleues, centre blanc, très-jolies, fleurissant à plusieurs époques de l'année. Cette plante devient rare, étant un peu difficile à conserver.

AQUILEGIA SKINNERI.

Tige de 70 cent. à 1 mètre, fleurs rouges, allongées. Cette plante diffère des autres espèces par sa floraisou, qui commence en juin et se succède une partie de l'été.

### CULTURE.

Les ancolies se plaisent dans presque toutes les espèces de terre. Cependant elles ne réussissent pas dans les terrains trop argileux et humides.

Quand on en possède une belle variété, on la multiplie en séparant le pied, à l'automne, dans les terrains sees; et au printemps, dans les terrains humides.

Pour avoir des plantes vigourcuses, la voie des semis est préférable, quoique les semis varient beaucoup. Cependant on retrouve toujours plus ou moins les variétés que l'on a semées.

En semant aussitôt après la maturité des graines, on peut obtenir des fleurs l'année suivante.

Il est préférable de semer au printemps. Quand le plant est assez fort, on le repique en pépinière pour le transplanter à l'automne, à la place où il doit fleurir au printemps suivant.



### ENTERPRETATION.

D'UN TRAITÉ INÉDIT SUR LA CULTURE DES PELARGONIUM.

(Suite)

8 XI.

BESTREE D'ALTONSE. - COSDUTE ET TRANSPIETT D'RIVER.

Après avoir fait consultre l'époque et les conditions du rempotage d'automnie, nous passerons par dessus les détails d'exéeution pour arriver à la reutrée des Pelargonium.

C'est vers la mi-octobre en général, et selon la température de la saison, c'est-à-dire dès qu'on pourra redouter les gelées blanches, qu'on commencera la rentrée d'autonne. Il faudra procéder avant tout à une toilette générale et sévère qui consistera : 4° à éplucher, s'il y a lien, le feuillage et le bois ; 2° à gratter et laver les pots avec la brosse de chiendent ; 5° à biner lègèrement la terre dont au besoin il sera hon de renouveler la superficie sur une épaisseur de deux à trois centimètres.

Cette toilette, à laquelle on ne saurait apporter trop de soins, devra être faite par un beau temps ou dans un endroit convert. Elle est d'une condition essentielle à l'état sanitaire des plantes, elle est d'ailleurs rigoureusement exigée pour l'aspect des groupes dans une serre bien tenue.

La collection ainsi mise en état de prendre son quartier d'hiver, et ce dernier ayant préalablement subi la réparation la plus complète possible, ou placera les Pelargonium par rang de taille sur le théâtre ou gradiu qui leur est destiné, en les espaçant de manière à laisser un intervalle d'environ dix centimètres entre chaque tête d'individu. Les sujets les plus forts seront répartis sur les tablettes du haut, les plus faibles sur celles du bas, notamment pour y'avoir l'œil et la main.

Ou aura soin d'entremêler les différents genres de feuillage, et

si la symétric et le bon goût président à ce classement, on aura pour tout le temps de la somnolence des plantes, un tableuu d'attente qui causera déjà une certaine satisfaction.

Dans cet état de choses, la première recommandation que nous ayons à faire, est de laisser, pendant les premiers jours, pénétrer l'air extérieur par toutes les ouvertures de la serre. Cette prescription a pour but d'éviter uu changement trop subit de température toujours facheux pour les plantes, soit qu'on le leur impose par ascension ou par décroissance. L'aération la plus considérable possible devra d'ailleurs leur être administrée tant qu'il n'y auru pas de raisons pour la réduire ou la supprimer; nous avons donné au paragraphe six les règles à suivre à cet égard, et nous ne rentrerons pas dans l'examen et le règlement des combinaisons calorifiques convenables aux serres de Pelargonium et à leur ventilation.

L'hiver est, pour les plantes, l'époque de leur repos, de leur sommeil, il ne faut l'interrompre que pour éviter une léthargie qui conduirait à la mort.

Pour protéger le sommeil et cependant garantir de la mort, il y a notamment une opération-pratique que nous considérons comme l'une des plus importantes et des plus délicates, celle de l'arrosement qu'il convient d'administrer avec une intelligente et excessive réserve. Et d'abord, posons ici la condition d'un arrosement salutaire : il ne peut l'être que si l'eau employée donne au thermomètre un degré à peu près semblable à eclui de l'atmosphère. Pour obtenir ce résultat, il est donc indispensable de posséder un réservoir dans la serre et de le remplir toutes les fois qu'on y aura paisé. Par ce moyen, les rafraîchissements distribués ne proyoqueront aucune perturbation dans l'économie vitale des végétaux, ce que déterminerait au contraire une cau trop froide dont l'emploi conduirait vite an jaunissement et à la chute des feuilles. La meilleure ean pour cet usage est celle de la pluic, qu'à pen près partout il est facile de recneillir. Celle d'une mare naturelle ou artificielle sorait encore préférable, mais on ne peut souvent en faire usage qu'à l'air libre à cause du désagrément de son odeur.

Nous ne nous permettrons pas de rédiger l'ordonnance des arrosements quant aux époques; cela dépend absolument d'une senle circonstance, celle de l'état des pots, c'est-à-dire de la terre qu'ils contiennent. Il fant ne laisser prendre à cette terre ni trop de sécheresse, ni trop d'humidité, et lui imposer à ce double endroit un principe de juste milieu qui constituera la règle des arrosements. Ils seront tontefois donnés à petites mesures, avec un arrosoir à bee, à la terre senlement, et sons atteindre les branches qui redoutent la moisissure et résistent difficilement à la plus légère altération de la sève.

Une autre opération, fort importante encore, consiste dans les pincements à pratiquer tontes les fois que les ramifications venlent s'allonger et perdre la forme arrondie. Nous ne saurions trop insister sur ce fait généralement trop négligé et d'on dépend néanmoins une grande partie des succès de la culture des Pelargonium. Il faut done pincer souvent et, de préférence, sur les branches centrales; ce mode évitera tout d'abord la tendance as censionnelle et protégera le développement horisontal sur lequel se détermineront ensuite des ramifications ascendantes propres à produire plus tard une floraison beaucoup plus abondante.

Les Pelargonium étaut placés en gradin et ne recevant une abondante lumière que du côté du toit de la serre, auront une disposition assez active, comme chacun sait, à se courber dans cette direction, et pour nous servir d'une expression technique, à s'épauler. On remédiera à ce fâcheux désordre en retournant les plantes une ou deux fois par mois, selon le besoin, et cette nécessité se fera surtont sentir à l'approche du printemps, c'esta-dire quand la végétation reprendra ses allures. Cet agencement mensuel ou par quinzaine, offriri une occasion tonte naturelle de renouveler la toilette de chaque individu.

C'est aussi vers l'approche de la belle saison que les Pelargonium pourraient subir de fâcheux sinistres, si l'ord du entrivateur restait inatteutif; nous voulons parler de l'apparition des insectes hémiptères connus sous le nom de pucerons. Le cadre de cet extrait ne nous permet qu'une simple mais suffisante indication

du remède efficace qu'il convient d'employer; il consiste dans les fumigations de tabac. Cette espèce de nicotiane possède à un certain degré la propriété de l'opium, sa funée détruit parfaitement les insectes en question. Si une première combustion n'en opérait pas l'entière destruction, on en pratiquerait une seconde et au besoin que troisième. Cette fumigation se fait de préférence le soir. après avoir fermé toutes les issues de la serre, et au moyen d'un fourneau portatif rempli de charbons bien allumés sur lesquels on répand le tabae.

Une autre surveillance est impérieusement réclamée pendant tonte la durée du séjour hivernal, celle de la physionomie des plantes; et si l'on s'aperçoit qu'nn individn semble n'être pas dans un état normal de santé, il faudra sans hésiter lui donner un rempotage immédiat, propre à faire cesser une souffrance souvent causée qui par un ver, qui par des fourmis, qui par des ingrédients en aversion aux racines.

Nons ne parlerons pas des paillassons et de leur manœuvre, nous en avons dit suffisamment à cet égard, en traitant la question du chauffage et de la ventilation.

Une dernière prescription en faveur des Pelargonium en serre est celle du seringage, qu'on ne devra tontefois pas commencer avant le courant de mars et quand le temps sera beau, le ciel découvert, le solcil déjà chand. Ce seringage sera alors administré de temps en temps et dès le matin, pour qu'il n'en reste pas trace apparente le soir.

Tels sont en abrégé les moyens de conduire une collection de Pélargonium jusqu'à l'époque on des dispositions d'un autre genre vont être adoptées pour préparer avec succès le grand événement de cette intéressante culture, l'inflorescence!

CHERRAU.

(A continuer.)



#### DE LA CULTURE DES FRAISIERS EN PLEINE TERRE.

(Suite)

Le Fraisier est très sujet à une maladie qui paraît essentiellement tenir à la nature du sel dans lequel en le plante, et qui en détruit des carrés cutiers; c'est le dépérissement successif des feuilles de la circonférence au centre; les premières jannissent et se dessèchent, les autres sont bientôt atteintes du même mal, et quand chaque vertieille foliaire a été successivement envahi par cette consemption, la plante meurt. Un examen attentif de la plante, fait reconnaltre que le mal est dù à la cessation graduelle de la vie dans les racines, qui cessent complétement de fonctionner; il ne fant donc en accuser que les circonstances de culture dans les naties de la viegète, d'engrais trop actifs on trop erus, surtout lorsque des arrosements réitérés mettent à nu les sels végétaux destinés à activer la végétation, et qui brûlent littéralement le Fraisier.

On peut facilement prévenir ce mal, qui est fréquent dans les terres légères et dans les enltures particulières, en ne plantant les Fraisiers que dans ales terres fumées avec du funier bien cousommé; car cette plante exige avant tout que les principes fertisants soient intimement mèlès à la terre dans laquelle ils croissent, tandis qu'ils ne feront que végéter et dépérir dans une terre trop riche en principes nourriciers. En général, dans les terres fortes, cet inconvénient est moins grand; mais il vant toujours mieux employer du fumier consonnué.

Il arrive souvent aussi que les feuilles se tachent, mais le plus souvent sans préjudice pour le fruit; il convient néanmoins d'arracher ces feuilles maculées, qui déparent la plante à laquelle elles sont attachées.

Le Fraisier a pour emnemis des insectes et des mollusques terrestres qui l'attaquent à toutes les époques de sa végétation. Le

plus dangerenx est la larve du hanneton ou ver blane, dont ou n'apercoit les ravages que quand il n'est souvent plus temps d'y porter remède. Caché dans les profondeurs du sol, il ronge la racine du Fraisier, le flétrit et finit par le tuer. On ne peut guère éloigner de cette plante, qu'il affectionne surtout, cet ennemi dangereux; il faut donc se contenter de le détruire des qu'il manifeste sa présence, ce qu'on remarque à la tenne du Fraisier qui en est attaqué : la plante cesse de croître, elle devient languissante, ses fenilles se flétrissent, et quand elle a cessé de présenter an ver blane la nourriture qu'il recherehe, il va recom-, mencer plus loin ses ravages. Il n'y a pas d'antres moyens de le détrnire que d'arracher la plante qu'il a mutilée, et de fouiller le sol pour le découvrir, ee qui est d'antant plus facile que eette larve est privée des moyens de fuir. Pour réparer les dégats faits par le verblane dans les planches de Fraisiers, il faut remplacer la touffe qui a été détruite, par un jeune plaut enlevé dans la pépinière.

Dans les terrains infestés par les vers blanes, de manière à empêcher toute réussite des Fraisiers en pleine terre, on peut en assurer la conservation en les cultivant dans des pots fendus longitudinalement au fond, et qu'on enfonce en terre, ce qui permet aux Fraisiers d'émettre des racines qui viennent s'épanonir dans le sol environnant, sans erainte de l'introduction des vers blanes, trop gros pour pénétrer par ces fentes.

Le gont prononcé de la larve du hanneton pour le Fraisier, a fait ntiliser cette plante à défendre contre les déprédations de ces parasites voraces, des végétaux d'ornement anquels ils s'attaquent, tels que les Dahlias. Ceux qui sont épargués par le verblanc, jouissent de tous les avantages de la culture donnée aux Dahlias, produisent fort abondamment et sont d'une vigueur extraordinaire.

La grise est encore un des fléaux du Fraisier, mais elle ne se développe que dans les endroits pen aérés et les terrains secs. On le prévient par de fréquents bassinages.

Nous sommes attaqués non moins directement dans nos jouis-

sances et notre intérêt par les parasites qui viennent dévorer le fruit; ce sout les bélices on escargots, les limaces, les forficules ou perce-oreilles, les fourmis, les eloportes et les lygées militaires on punaises à livrée rouge et noire, sans compter les diptères de tontes sortes uni viennent réclamer leur part du butiu. Ou n'a d'autre recours contre ces ennemis que les moyens généraux employés pour les détruire dans toutes les antres circonstances : on facilité aux limaçons, limaces, perce-oreilles et cloportes qui font leur ravage la nuit, des abris où ils se retirent quand le jour paraît, et où va les poursuivre une main vigilante; on éloigue les fonrmis par des aspersions réitérées de leur formillière avec de l'ean bouillante, de la composition Tatin ou de l'eau mélée d'huile ; et comme ces insectes ne vivent qu'en société, des que leur demeure est devenue inhabitable, ils émigrent et vout fonder plus loin une autre colonie; les punaises quoique phytophages, ne paraissent pas nuire directement à la fraise, mais ils la souillent par lenr contact, et l'on peut les éloigner par des aspersions fréquentes.

De tous ces ennenus, celui qu'il faut poursuivre à ontrance, puisqu'il n'attaque pas çà et là un fruit, mais détruit la récolte tout entière, c'est le ver blanc.

Ici se terminent les instructions générales qui peuvent servir de guinle, dans la pratique, aux personnes qui cultivent le Fraisier et qui peuvent être certaines d'avoir de beaux fruits et en abondance, si elles se conforment aux prescriptions que nous avons indiquées et qui sont fondées non sur des théories de cabinet; mais sur une lougue pratique et des expériences non interrompues pour enrichir l'hortienture de variétés nouvelles. Ces indications seront sans donte d'autant mieux accueillies que nous avons bien des fois été le confident des plaintes de personnes qui échouaient dans leur enture on n'avaient que des produits insignifiants.

Il nous reste à passer en revue les variétés de fraises répandues dans la culture, en signalant celles qui méritent d'être preférées.

JAMIN (JEAN-LAUBENT).

# EXPOSITIONS HORTICOLES D'ORLÉANS ET DE MEAUX.

Dans les derniers jours du mois de septembre, le chef-lieu du département du Loiret a eu son exposition, qui a été très-brillante, et chacun s'accorde à dirc que, pour les Dahlias et les Légumes, jamais Orléans n'avait vu de semblables produits. Les hortienlteurs et les amateurs de ce pays se tiennent au courant des nonveautés en Dahlias, et possèdent en général ce que le commerce offre de plus nouveau. M. Morée, jardinier de M. Gorrant a eu le premier prix du concours de Dahlias; il en avait exposé plus d'un cent bien choisis et bien cultivés. Parmi ses compétiteurs, M. Bourdon, qui n'a obtenu qu'une simple mention honorable, a exposé deux Dahlias qu'il a obtenus de semis, ce sont : Aignan-Bourdon et la Belle-ferronière, qui ne sont pas connus dans le commerce de Paris. Le premier est le produit d'un semis de 1847. M. Ed. Desfossés a exposé une nouveauté qu'il appelle Virginiana, et qui n'est pas encore dans le commerce.

M. Van Acker n'avait rêuni à ses Dahlias, qui lui ont valu un second prix avec M. V. Leconte, que deux plantes, qui ont attiré les regards : c'était un Mahonia tenuifolia de près de 2 mètres de hauteur, formant buisson et en pleine floraison, et nu Tecoma jasminoides, de 2 mètres élevé en tête, bien fleuri et portant des fruits.

Le jardin botanique a , comme de coutume, exposé de belles plantes ; ou a particulièrement remarqué un Clerodendum speciosissimum, un Alchmen fulgens cultivé sur souche curieuse, un Pronaya vlegans et un Gostonia palmata.

Les plantes exposées par M. Mallet de Chilly étaient remarquables par leur choix et leur force : ce sont des Aralia crassifolia et diversifolia de près de 3 mètres de hauteur, un bel Æchmen discolor, un Fliadersia australis et un fort beau Dammara orientalis. On remarquait au milien de quelques corbeilles de fruits, assez rares à cette exposition, parce que la désastrense gelée du 1 1 mars a détruit jusqu'aux vignes dans le département, un beau régime de Bananes do Chine portant 199 fruits.

M. Brunet Grangé, qui avait exposé des Petunias variés, dont plusieurs de ses semis, avait envoyé un fort heau Momordica charantia.

Les Reines-marguerites y ont, comme à Paris, été représentées par des lots très-variés et bien cultivés

M. Léon Bernian, qui avait exposé des Verveines de semis, a obtenu, à titre d'encouragement, une médaille de bronze pour sa nombreuse collection de Petunias composée de 125 variétés. Nous ne compreuous pas la possibilité de former rationnellement une collection de Petunias qui présentent dans leur coloration plus d'une quinzaine de numees bien tranchées. Toutes les autres ne sont que des répétitions des mêmes couleurs, insaississables à l'œil, et qui ne pourront jamais être élevées à la hautene de collection.

M. Briolet a obtenu un prix pour ses plantes vivaces, dont la collection était peu nombreuse et assez médiocrement composée.

M. Breton-Breton a eu le premier prix pour sa belle culture de Légumes composés d'une soixantaine de variétés.

Malgré le désastre des vigues, les raisins de collection étaient nombreux et fort beaux. Deux prix ont été décernés.

Le département du Loiret est en progrès sons le rapport horticole, et l'on n'en pouvait pos moins attendre et des lumières qui y sont répandues et du voisinage de la capitale.

Il est à regretter que dans cette exposition, comme dans toutes les autres, la nomenclature ne soit pas respectée; les nous botaniques sont en général correctement écrits, mais les nous de plantes de collection sont le plus sonvent altérés. Nous concevous que rien n'est devenn plus difficile que ces appellations bizarres qui s'altèrent en cheminant et finissent par devenir méconnaissables. Les nous de content, de forme, historiques et géographiques étaient cent fois préférables à ceux qui sont arbi-

trairement composés ou sont des dédicaces à des personnes inconnues. Après les noms anglais, si difficiles à écrire et plus encore à prononcer, viennent les noms allemands, qui font le désespoir des hortienlteurs qui ne peuvent ni les prononcer ni les écrire.

Du ler au 3 du mois d'octobre, il y a eu à Meaux une exposition qui a été belle et bien entendue.

C'est dans l'orangerie de M<sup>me</sup> Dassy Desmarchais que les plantes exposées ont été placées.

M. Boudinat, jardinier de M. Dassy, a obtenu un prix pour sa collection de plantes variées, parmi lesquelles on a remarqué un Crinum speciosum et plusieurs Veronica Lindleyana.

Les Dahlias, les Reines-marguerites et les Roses formaient le fond de la partie de culture d'agrément, et l'on en a remarqué des lots fort beaux. Il y avait des plantes recommandables parmi les fleurs de semis de M. Carriat.

Après les fleurs venaient les légnmes, qui attestent de l'intelligence avec laquelle ils sont cultivés dans cette localité. M. Pinard, qui a obtenu le premier prix, en avait exposé quatre-vingtseize variétés. On a remarqué dans le lot de M. Boudard de Baudry, qui avait exposé des fruits, denx melous de Coulommiers monstruenx, un pesant 24 kil. et l'autre 25.

Les fruits étaient en majorité, peu de nouveaux, mais beancoup de très-beaux. M. Et. Coulon, jardinier de M. le comte de Nanteuil, a eu le premier prix. Nous avons remarqué, pour les fruits, les résultats de l'absence de fixation de la synonymie, co qui exigen de la commission de nombreuses rectifications: le Bon Chrétien ture était désigné sous trois noms différents; le Beurré Chaptal en avait plusieurs.

C'est un vice immense dont le plus grave inconvénient est de jeter de l'incertitude sur le véritable nom des variétés, et multiplie, dans les collections, les doubles ou triples emplois, ce qui décourage les amateurs et les rend défiants à juste titre.

--

#### HORTICELTURE ETBASCERE.

w585w

## EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ DES PROMOTEURS DE L'HORTICULTURE DE BERLAN

(Suite et fin.)

Nous ne citerons des végétaux exposés par M. Bouché que son Mussanda macraphylla qui Ini a valu le prix, ses Angelonia minuta (A. minor Fisch.), Echeveria Scheerii, Funkia lanceolata, Euthales macrophylla; nous nous étonnons qu'on cite, entre antres vicilles plantes : le Senecio abrotanifolius qui a plus d'un siècle, et le Spiran lobata qui n'est pas moins ancien. Il faut, malgré la brièveté de cette partie du rapport, que cet exposant ait apporté un grand nombre de plantes, puisqu'il a obtenu un prix pour la plus belle exposition de plantes eu fleur ou non, et que le minimun était de 80 plantes et pas moins de 40 espèces. Il en est de même du lot de M. Gaerdt, jardinier de M. Danneberg qui, à part quelques Pelargoniums nouveaux, n'avait que des plantes répandues dans le commerce; on ne peut cependant omettre de citer un Cuphea strigulosa de 60 centimètres de hauteur, et de 80 centimètres de diamètre, chargé d'un nombre prodigieux de fleurs. Il avait conservé, pour en obtenir des fleurs à cette époque, un bel individu d'Azolea indica variegata.

M. F. Fintelmann, jardinier en chef du jardin de Charlottenbourg, avait exposé des Roses et des Pensées d'une belle forme et d'un coloris varié. M. G. Fintelmann avait retardé avec grand succès la floraison de nombreux individus d'Azalea ledifolia et avait exposé entre autres plantes remarquables, les Piteairnia macrophylla, Coleux aromaticus, Saxifrago orientalis, Tagetes signata et différentes Graminées d'ornement, parmi lesquelles un Chloris Gayana et un Diplozium pubescens, de beaux individus de Fuchsia splendens élevés en buisson, plusieurs Gardenia radicans et Schizanthus porrigens.

Le nouveau jardin de Potsdam avait fourni son contingent, il se composait d'une collection d'Iridées du Cap, telles que Ixia, Gladiolus et Sparaxis, ce qui produisit une sensation favorable à cause du délaissement dans lequel est tombé, en Allemagne aussi bien que chez nous, la culture des plantes bulbenses. Il y avait été joint des Caleéolaires, des Alstroemeria du Chili, un Calliprora flava de Californie, etc.

M. Morseh de Charlottenhof avait envoyé surtont des Calcéolaires, des Bruyères, denx nouvelles variétés de *Phlox* Drummondii, un Ruellia picta, une Clematis tubulosa, etc.

Le jardin butanique avait envoyé, outre des plantes anciennes ayant déjà figuré aux expositions précédentes, ou comme dit M. A. Dieterich, de rieilles connaissances, intéressantes sous le rapport botanique seulement (ce qui est étranger à l'hortielture devrait en être banni); nu Saxifraga Clusii, parmi les Orchidées les Cattleya Forbesii, Epidendrum gracile et patens, Gongora maculata var. Leucochila, Lælia cinnabarina, Maxillaria guttata et viridis, Oncidium flexuosum et unicorne, Peristeria cerina et quelques Orchidées épigées d'Enrope; ainsi qu'un bel exemplaire de Thunbergia chrysops.

M. Limprecht avait exposé des Cinéraires; M. Allardt un Brassia guttata et un Lycaste cruenta d'une grande beauté. M. Lorberg, un Bactris maraja et un beau choix de Roses, M. Deppe de Charlottenbourg avait également exposé des Roses d'un beau choix telles que Comte de Paris, Devoniensis, Narcisse, Julia Fontenelle, Deuil du duc d'Orléans, Maynifique, Edward Smith, la Reine, et Zumalacarrequi.

Le rapporteur passe légèment sur les fruits qu'il dit n'être pas beaux, ce qui n'a pas empêché que des prix ne soient décernés; et ne parle pas des légumes, ce qui est une véritable lacune dans un compte rendu du reste si complet et si judicieux, ce qui prouve qu'ou n'attache pas, comme chez nous, une si grande importance à l'art du maratcher. M. Nictuer de Saus Sonci u obtenu deux prix pour son exposition de légumes; nous cussions aimé à avoir sur ce point quelques détails qui nous permissent de juger de l'état de la culture maralchère en Prusse.

Des instruments d'horticulture et des objets d'art complétaient cette exposition, qui paraît avoir été plus intéressante que l'année précédente.

Il a été ouvert un concours plein d'intérêt et qui mériterait d'être imité chez nous: c'est pour la disposition ou l'application gracieuse des fleurs coupées. On ne peut trop encourager cette partie si importante de l'art du floriculteur; car après le talent du cultivateur qui produit des fleurs brillantes et vigoureuses, vient celui de l'artiste qui sait en tirer parti dans la composition d'un bouquet ou d'une corbeille. L'art du bouquetier est d'une telle importance que c'est lui qui donne aux fleurs une partie de leur mérite, et quoi de plus disgracieux qu'un bouquet disposé sans grâce, fût-il composé des fleurs les plus belles et les plus rares.

Il résulte de ce comp d'œil rapide sur la dernière exposition de Berlin, que l'horticulture suit dans ce pays la même marche que chez nous, seulement elle est concentrée dans un petit nombre de mains, et la comme ailleurs, l'horticulture anglaise domine, si ce n'est pour les Roses; Cafecolaires, Fuchsias, Pelargoniums, ce sont des variétés anglaises, rien que des variétés anglaises. Pourquoi nos horticulteurs, qui ont rendu les Anglais tributaires de la France pour les Roses, ne porteraient-ils pas à l'Allemagne les trésors de notre horticulture nationale. Nos Pelargoniums sont-ils moins beaux que les leurs, nos Fuchsias leur céderaient-ils en rien? N'avons-nons pas des Calcéolaires qui rivalisent avec les plus belles variétés anglaises ? Que l'on compare le Pelargonium Queen l'ictoria et la variété française appelée Reine des Français etl'on verra si nous ne pouvous pas porter nos produits horticoles au-dela du Rhin. Dans les circonstances où notre triomphe est incontestable, la susceptibilité de nos rivanx s'ément, ce que prouve la revendication naive que faisaients horticulteurs anglais qui voulaient, en faveur de leur Reine, changer leur gain national contre le semis français.

Puissent nos horticulteurs ajouter à la prépondérance de la France, cet éclat de plus et donner de ce côté de l'Europe une impulsion à ectte branche si féconde de l'industrie nationale; mais par malheur, il nous manque, comme aux anglais, des collecteurs intelligents, rétribués sans parcimonie, qui visitent les régions encore inexplorées du globe pour enrichir notre horticulture.



## DE LA CULTURE DES GIROFLÉES.

La culture des giroflées est, à Paris, l'objet d'un commerce considérable. On estime qu'il n'en est pas veudu moins de 150 mille chaque année, sur le marché aux fleurs.

Comme cette culture nécessite l'emploi d'un grand nombre de châssis, les giroflées sont particulièrement cultivées par les marachers; car après la vente ils peuvent encore employer leurs châssis à d'autres cultures, particulièrement à celle des melons.

Parmiceux qui cultivent les giroffées avec le plus de succès, nous eiterons M. Lenormand, dont chaque année les produits sont admirés sur le marché aux fleurs. Il sème ses giroflées du 15 mai au 15 août, de manière à en avoir de différentes grosseurs; lorsque le plant a développé quatre ou six feuilles, il réforme toutes les giroflées à fleurs simples. Il a aequis une telle habileté pour reconnaître les giroflées à fleurs supples parmi celles à fleurs doubles, que chaque année il est appelé chez un grand nombre de ses confrères pour épurer (on dit esimpler) leurs plauts. Il est tellement sûr de ne pas se tromper, que, lorsqu'il vend du plant, sur cent-quatre il en garantit cent doubles. On compreud toute l'importance de cette opération pour ceux qui enlivent les giroflées en grand, car à l'époque où l'on peut reconnaître les giroflées simples aux bontons à fleurs, il ne reste que très-peu de frais à faire. Après avoir réformé les giroffées à fleurs simples, il repique celles à fleurs doubles sous cloche, et plus tard en pleine terre; enfin, en octobre, il les met en pot; et chaque anaée d'ne plante pas moins de 15,000 giroflées en pot, ce qui nécessite l'emploi de trois cents châssis pour les abriter pendant l'hiver. Souvent il commence à vendre les premières giroflées sur la fin de novembre, puis il continue successivement jusqu'en mai. Les variétés qu'il cultive sont la rouge hâtive, la parisienne et les cocardeaux rouge, blane et violet. Comme on doit particulière-

ment attribuer la beauté des giroflées vendues sur le marché aux fleurs à la manière dont les hortieulteurs récoltent leur graines, nous croyons utile de dire que les soins qu'ils prennent diffèrent complétement de ceux en usage chez les amateurs. Ainsi, an lieu de planter les giroflées à fleurs simples sur lesquelles ils venleut récolter des graines, près de celles à fleurs doubles, comme le plus grand nombre des amateurs et beaucoup de jardiniers ont l'habitude de le faire, ils les cultivent à part. A ce sujet, M. Lenormand nous a dit que, comme beancoun, il avait cru que, pour avoir de belles giroflées, il fallait cultiver celles à fleurs simples près de celles à lleurs doubles. Ayant une année essayé de ce moyen, je regrettai un moment, nous dit-il, de n'avoir pas toujours fait de même, et je blâmui mes confrères d'avoir une opinion contraire ; car avant le repiquage, malgré le soin que j'apportai à observer mon plant, je ne trouvai aucun des caractères auxquels nons reconnaissons les girullées à lleurs simples. Je crus donc que toutes seraient à fleurs doubles; mais grand fut mon désappointement, quand, plus tard, je reconnus aux boutons à fleurs, que le plus grand nombre de mes giroflées étaient simples (ordinairement dans nos semis nous trouvons à peu près moitié giroflées simples, moitié giroflées doubles; mais cette fois il n'y avait pas beaucoup plus de quatre giroffées doubles par cent). Depuis, le même fait ayant en lieu chez plusieurs de mes confrères, on ne peut nier l'influence défavorable des giroffées à fleurs doubles sur celles à fleurs simples.

Ces motifs déterminèrent M. Lenormand à continuer de cultiver ses giroflées simples comme par le passé, c'est-à-dire toujours éloignées des doubles; puis, lorsqu'elles sont défleuries, il enfonce les pots en pleine terre à la même exposition. Eu les mettant en pleine terre plus tôt, l'expérience prouve que les giroflées végétent trop vigourensement, et que les graines qu'on récolte sont muins franches.

# CALENDRIER HORTICOLE.

#### INCOMPENSATE.

Travaux généranx. Tous les travaux de pleine terre ont cessé dans ce mois : on ne sème plus, les récoltes sont faites, et il ne reste plus, en fait de travaux extérieurs, qu'à préserver les plantes de la riguear du froid, à ramasser les feuilles pour faire des couches et couvrir les chàssis. On commence les plantations et les labours, met de l'ordre dans le jardin, veitle à la conservation des végétaux rentrés dans les serres et cultivés sous chàssis, et les couvre quand le thermomètre est tombé à — 3 ou 4°.

Jardin potager. — PLEINE TERRE. Continuer de faire blancher la chicurée; dans la première quinzaine on peut encore repiquer de l'ognou blanc semé dans la seconde quinzaine de novembre.

Vers la fin du mois, on plante les choux d'York, cœur de bœuf et paln de sucre; st les choux-fleurs semés dans la première quinzaine de soptembre végètent trop vigoureusement on les arrache et les replante immédiatement.

 Corones. Continuer de chauffer les asperges vertes, et commencer à chauffer les asperges blanches, planter des touffes d'oscille.

Dans la première quinzaine on some de la latine Georges sous cloche et sur ados; quinze jours après le semis on repique le plant.

Du premier au cinq ou seme sous châssis, mais en pleine terre, des pois pour replanter sous châssis.

Jardin fruitier. On peut commencer à tailler les arbres vieux et debiles pour empécher la sève de monter dans les bourgeons qui doivent être supprimés et l'arbre de s'épuiser. Ou arrache les arbres qu'on a l'intention desupprimer et l'on en renouvelle la terrie pour les remplacer aussités.

Les plantations d'automne étant toujours prétérables à celles de printemps, on peut commencer à planter les arbres fruitres, et continuer pendant tout l'hiver jusqu'au printemps. Il faut excepter de cette plantation automnale les figuiers et les mûtiers, qui ne douvent être plantés qu'au printemps. C'est encore le moment de mettre en pots les arbres fruitiers qu'on destino à être chauffés l'année suivante.

Vers la fin du mois on empaille les liguiers pour les préserver du froid, et si les branches sont assez souples pour être abaissées jusqu'à terre, on les y fixe au moyen de crochets de bois et on les reconvre de terre.

Les travaux de pépinière consistent dans la levée des arbres à mesure qu'on en a besoin, et dans le défoncement du terrain qu'on destine à une nouvelle plantation.

Jardin d'agrément. On arrache les plantes annuelles qui ont accompli leur période de végétation, replante les plantes vivaces qui s'accommodent mieux de la plantation d'automne, et butte les rosiers francs de pied, qui souffrent souvent de nos hivers.

Dans la première quinzaine un termine la plantation des tulipes, jacinilles, narcisses et junquilles, arrache les dablias si l'on a pu les laisser en terre jusqu'à cette époque et les rentre en un lieu sec à l'abri de la gelée; quand le froid se fait sentir, on couvre ou rentre les œillets en pots et les girollées grosse espèce. Ou sème en place les pois de senteur.

Il faut commencer la plantation des arbres et arbustes d'ornement, à l'exception des arbres résineux, des Inlipiers des catalpa, et des plantes et arbrisseaux de terre de bruyère, qui ne doivent être plantés qu'an printemps.

Serres et orangerie. Les plantes de serre et d'orangerie ayant du être rentrées à la fin da mois d'octobre, tous les soins à leur donner consistent à veiller à ce que le froid ne pénètre pas dans ces abris, à y renouveler l'air aussi souvent qu'un pourra et y entretenir la propreté. On ne doit les mouiller qu'avec la plus grande réserve, pour éviter d'y engendrer la pourriture, ce que ne manquent pas de faire des arrosements trop répétés ou trop abondants.



## PLANTES NOUVELLES OU PEU CONNUES

DÉCRITES OU FIGURÉES

DANK LIGH

#### JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

40(4)/4304

Impations platypetain. Lindi. Cette gracieure Balsaminée, répandue aujourd'hul chez tous les horticulieurs, a eu le sort des plantes véritablement ornementales, importée de Java par M. Lobb en 1848, présentée en 1848 à Posposition de la Société d'Horticulture de Londres, elle a fait un rapide chemin; c'est une joile plante vivace, robuste, à feuilles oblongues-lancfolées et ilentées, veriteillées par trois ou quartes, à prédoncules uniflores; fleurs grandes, planes, d'un rese vir relevé de cramoist et ornées d'un éperon falciforme, aussi long que les pédoncules. La longue duréede sa fleur est une qualité qui la fait apprécier des amaieurs. (Plore des serves d'Europes, eur il 4847.)

Llium cordifolium. Thunb. (Sjire Kæmpl., Hemerocallis cordata. Thunb. Fl. Jap., Sausurea Salish.) Lillacée du Japon, Inbitant les forêts ombreuses et bumides, et s'élevant jusqu'à une altitude de 1,200 à 2 mille mètres, Les feuilles en sont ovales, profondément cordées, sigües, à fleurs terminales, au nombre de deux ou trois, sessiles, dressées, infundibuliformes, campanulées, longues de 12 à 3 à cent., larges d'environ 3, d'un bianc obsent parsond vers le milien de macules violettes presque confluentes. Il est à regeretter que la figure qui en a été donnée n'alt pap pu fete faite sur nature; mais ce beau lis n'existe nas encore dans nos collections. (ht.)

Asgoria unakojana (Munardica palmata Hortul.). C'est chez M. Makoy de Liège qu'a fleuri, en 1847, estte nouvelle espèce d'Anguria, dont il avait reça des graines du Gusternala. On u'en connaît encore que le mâle, qu'a les feuilles grandes, trilobées, à lobre arrondis, et les fleurs en capitule sont d'une belle couleur orangée, Elle pent contribuer à Tornement des serres et servir à abriler, sous son lasse. Elle pient contribuer à Tornement des serres et servir à abriler, sous son lasse. Elle piantes délicates q'ill craigenent la vivacité des rayons du soleil. (dd.)

Evore anifetioi In. D. C. (Pavetta salicifolia Blum.) Originaire de Java, cette belle Ginchonacée a lienti en 1875, eice M. Van Induce, à qui l'on en doit l'introduction. C'est un petit arbitsean glabre, à feuilles sobsessiles, llufaires-lancédées, très-algües, longues de 15 à 20 cent., larges de 25 à 30 millin.; d'un vert sombre ; inflorecence en corputes desses, terminaux d'un heau rose vif, excepté au moment de l'épanoulssement, de clies sont jaunes anafain. (id.)

Gioxinfa Tenchieri hybrida. Obtenu en Bohème, par M. Josebt de Tetschen, ou moyen de la fécondation artificielle des GL condessens el rubra, ses deurs grandes, panachées de luleu sur fond rose vil ou rouge, par macules régulières on bantes parallèles, ont trouté d'abord des incrédules, lant cette association de con-

leurs est étrange ; mais on a vu fleurir iel ce bel Hybride qui u'est pas au-dessous de la réputation que lui avait falte la renommée.  $(Id\cdot)$ 

Titiandsia bulbosa var. picta. L'espèce type a été découverte dans l'île de la Trinité et la variété que nons décrivons, par MM. Purdie et Warscewitz, à la Jamaique et au Guatemala. Elle présente pour caractèces, la riche coloration en rouge cocciné, très-vif lors de la floraison, de ses longues fenilles terminales, qui affectent la couleur des bractées et Pemporteni en éclat sur la fleur qui est d'un violet pale. On peut la cultiver sur un tronc ou suspendue à la manière des Orchidées, et Peffet en est très-agréable. Après la période florale, ces fenilles si brillantes reprennent leur sombre livrée, ce qui rend plus piquante encore la parure dont elles se décorent au moment des amours. Elle a fleuri dans l'hiver de 1846 à 1847, à Kew et à Gand. (Id.)

Clerodendrum sinuatum. Hook. On doit à M. Whitfield, qui explore avec tant de succès le vaste district de Sierra Leone, cette nouvelle espèce de Glero-dendrum, qui mérite de prendre place dans une serre chaude, à cause de ses brilantes qualités onementales. C'est un arbrisseau peu élevé, tomenteux et très-ramité, à feuilles ovales-oblongues, aigués, à base cordiforme, sinuées-dentées sur leurs bords; à fleurs en corymbes terminaux, d'un blanc pur et exhalant une odeur suave (td. mai 1847.)

**Distegantius basi-lateralls.** Ch. Lem.(Pitcairnia ou Billbergia spathutata, spathutafolia?). Quelques mots suffiront pour rappeler cette plante d'Introduction française, et qui fait un bel effet dans des corbellles, suspendue au milien de ses congénères. C'est une Broméliacée à feuilles étalées en rosace, revêtues d'un épais duvet furfuracé pourpre, rosé ou blanchâtre, inflorescence en gros épis d'un rouge carminé, piquetés de points blancs et portant des fleurs d'un jaune tendre. Le Distegantlus, unique espèce de ce genre, est originaire de Cayenne, où il vit en parasite sur les grands végétaux des forêts. (Id.)

Gongorn odoratission. Ch. Lem., originaire de la Guayra. Ce nouveau Gongora, dont les fleurs d'un grand module sont d'un brun pâle, piqueté plus foncé, a un labelle jaune d'or fascié de pourpre en dedans à sa partie moyenne, et d'un brun pourpré dans son limbe. Les fleurs sont d'une assez longne durée et elles répandent un parfum d'une suavité extraordinaire qui embaume au loiu la serre, et leur a valu leur nom spécifique. (Id.)

Lilium eniforma. Zucc. (L. Pomponium Thunb.). C'estun lis gracieux, d'un petit module, appartenant à la section des Martagons et ilont la déconverte remonte à Kæmpfer, qui lui donna le nom de Santan qu'il porte dans le pays. Retrouvé par MM. Sicholdi et Zucchañoi, la station en est mieux connue, et l'on sait qu'il croil de 500 à 2,000 pieds au-dessus du niveau de l'Océan. Sa tige est dressée et simple, ses femilles nombreuses et gramhaformes, linéaires-aigués, nervenses et glabres; inflorescence en grappe terminale simple; ficurs penchées, à pétates révolutés, linéaires, longs de 2 à 3 cent.; d'un rouge orangé très-vif, parsemée de points d'une teinte plus foncée, (td.)

Cereus grandifloro-speciosissimus Maynardi Lem. (C. gran-

difforus Maynardi Paxt.). Ce nouveau Cereus est uo hybride obtenu parM. R. Kenny, jardinier de M. le Vir Maynard au moyen du croisement du Cereus speciosissimus avec le grandiforus, ce alernier comme père. Il réunit sux tiges et aux formes floraises du premier, mais avec des formes plus svelics et moins rigides, un coloris qui varie du rouge vif an cramoist, quelités qu'il doit au grandiforus. Le diamètre est de 20 à 25 cent. et la longuent de 18 à 20. C'est une plante très fiorlessaite dout les fleurs durent environ 3 jours. (Fl. des serves d'Europe, fuin 1857).

Æcchyaranthus missians Undi. (Esch. radicans Wall.; Trichosporum radicans Blime). C'est à M. Lobb qu'on doit l'introduction de ce nouvel Machynanthus qu'il a irouvé dans l'lig de Java. Les feullies eu sont ovales-algués, t'ès enlères, à pétiole court, épaisses, corlaces, d'un vert foncé; fleurs disposées par trois, portées sur des pédoncules axililàres très courts et lavés de pourpre, caractère propre à la tige et aux pédicelles qui sont également fort courts. Le calice est hypocratériforme, à 5 lobes arronilis et bordés de pourpre; la corolle touenteus, est à 6 lobes disposés en deux groupes, deux sont supérieurs et trois inférieurs, leur couleur est un rouge très vif, avec des macules Jannes à la gorge. Gette espèce se plait particulièrement sur le trone des arbres où elle vit en parasite, (Id.)

Tropæolum rhomboideum Ch. Lem. Cette Tropæolée a été envoyée du Chillà M. Van Houtte en tubercules, melée aux T. brachyceras, azureum, etc., etressemble surtout à la première, tant par le port que par le coloris, mais elle en diffère par son callee campanulé plus ample à 5 côtés aigués et à segments rhomboides. (Id.)

Distensina carfusatusu Ch. Lem. Cette sigoureuse Passiflorée a donné, cette année, des fruits édules de la grosseur d'un œut de ponte ef très abondants. On a en recours, pour la faire fractifier, à la (écondation artificielle. (Id.)

Brassavola Digbyana kindl. Introduit de Honduras en Europe par Miss Macdooald, ce nouvel et cerieux Brassavola diffère des espèces du même genre par ses fleurs gigantesques d'un blanc jannâtre et d'une suavid exquise. Il a les feuilles ovales, planes, charnues et glauques; le labelle, sessite et cueullé, on cordé subtrilobé, très dégamment fiangé sur les bords, accru sur son disque nl'une glande calleuse très développée, unuel postérierment d'une dent. Les pseudobulbes, qui paraissent fusiforiues, sont terminés par une feuille solitaire, sessile, subobiuse; hampe unill-re garnie de longues squames jengalmantes, striées, blanchâtres on rosées. (Id.)

Oncidius saltator Ch. Lem. Cette Orchidée, considérée comme nouvelle et Inédite par son descripteur, a fouri dans les serres de M. Van Houtte. La fleur est anthropomorphe, ce qui est commun à quelques espèces d'orchidées, et d'un faune soufre ponctué de pourpre. L'influescence est en grappe courte soriant de l'aisselle de feuilles oblongues, éjunisses, d'un vert cendré finement ponctué de pourpre. (It.)

Hypocyrta meabridin Ch. L. (II. glubra Hort; Orobanche serpens de Wellozo). C'est à M. Claussen qu'est due la décenverte de cette joile Gesuerlacée du Brévil, qui appartient au S. G. Oncogastra de Martius. Elle a la tige droite, raide, pubérule, les feuilles ranassées, petiles, orales, épaises, rigides, brièvement pétic-tées, algués et recourbées à la polute, rudes en dessus, couverte en dessous de points

glanduleux. Fleurs villeuses, plus gibbeuses que celles de l'H. strigillosa, il'un rouge orangé très vil et d'un bel effet. (Id.)

Oncidium Baueri, Var. filipetalum. M. Lemaire a désigué sous le nom de filipetalum une variété de l'Oncidium Baueri dont les divisions du périgone et le labelle étaient rééllement filiformes et d'un effet fort bizarre. Il pense que cette singuière dégéué escence se maintiendra. (Id.)

Azalea Indien striata formosissima. On doit à M. Van Geersdale de Gand cette charmante variété. dont les amples fleurs sont d'un blanc pur et interrompu par des bandes plus ou moins larges d'un rose vif, tirant sur le carmin pur et par des stries un de rares points de la même teinte Quelquefois ces corolles sont complétement mi-parti amaranthe et blanches. A la partie supérieure de la gorge est une macule presque ludistinete, d'un vert très-pale, et ponctuée d'une manière vague, d'une telute plus foncée. Une des qualités qu'on a remarquée dans cette fleur est sa constance à se panacher, ce que confirment quatre années d'observations. (Id.)

Lantann multicotor. Ch. L. Connue dans les janlins sous les noms de L. sp. mexici, L. sp. Vaudermacten. Lantana à grandes feuilles, L. sp. nova, Il a été possible, après deux années de fioraison, de déterminer les caractères de cette nouvelle espèce, qui se distingue de ses congénères par l'ampleur de ses feuilles, qui out 45 à 48 cent. de long sur 6 à 8 de large; par ses nombreux capitules lloraux, où chaque fleur est cachée par une grande bractée d'un rose cramoisi, et des fleurs bicolores qui, pendant leur durée, changent deux ou trols fois de coloris. (ht.)

Eranthemum coccinemm. Ch. Lem. (Aphelandra longiracemosa Hort., Aph. Iongiscapa. Hort., Salpingantha coccinea. Hort. paris. Justicia longiracemosa. Hort.). La plante tigurée dans la flore des serres n'est pas d'introduction recente; mais elle est pen répandue et mérite cependant de l'ètre, à cause de ses longs épis defleurs enceinées, qui sont d'un effet essentiellement ornemental. C'est d'Angleterre qu'elle a été renvoyée en Belgique, sous le nom d'Aphelandra species nova; et Parls l'y a envoyée à son tour sous celui de Salpingantha coccinea. C'est un arbrissean robuste à feuille amples, lancéolées, acuminées, portant une grappe de fleurs terminale, longue de 16 à 30 cent., corolles réunles en fascicules et d'un orangé vif. (Id.)

Justicia Ghicobregtiana. Ch. Leur. Récemment introduite du Mexique par M. Ghicobregt, à qui cile a été dédiée, cette belle Acantifacée se distingue de ses congénères par son beau feuillage verni et ses amples panicules de fleurs coccinées. ((d.)

Cantun bleotor. Ch. Lem. On doit à M. Bridges l'introduction de cette Polémoniacée, qui est originaire de la Rolivie. Elle a un joil fenillage myrtiforme veiné, de vert pâle, une taile peu élevée et de jolies fleurs à tube jaune et à l'imbe d'un rose vif. M. Gelectii, l'acquéreur de cette plante, a réussi à en élever de jeunes individus de graines. (Id.)

PHocereus chrysomatins. Cactée originaire du Mexique, décrite ex sicco. (id.)



2 % G S ( % Reine des Sergers.



### AMYGDALUS PERSICA VAR.

(Pêche reine des Vergers.)

Classe . ICOSANDRIE. Ordre:

Famille naturelle :

### AMYGDALÉES.

(Rosacées-amygdatées , Juss.; Drupacées , D. C.)

CARACT. ESERT. Calice à tube urcéolé subcampanulé; Limbe quarquepartite; Corolle à 5 petiales insétés Ada gorge du calice avec les facinies duquel la albernent; Étamines 15 à 30 ayant une insertion commune avec les petales; filments filiformes, librea; anthères biloculaires à déhiscence longitudinale; Ovaire sessile uniliculaire; Ovaires 3; Style terminal; Stigmate capité subpellé; Drupe coriace, fibreux ou charnu; Noyau rugueux et foraminé.

Arbres ou arbustes des parties les plus chaudes des régions tempérees de l'hemisphère boréal; feuilles alternes, stipulées, entières ou deulees, fleurs subsessiles solitaires ou géminées sortant des bourgeaus avant les feuilles.

Div. du genre, 4° Amygdalus, Tourn. (Amandier.) Drupe pubescent, velouté, enveloppe sèche et fibreuse.

Syn. Amygdalophora. Neck.

2º. Persica. Tournes. (Pécher.) Drupe charnu, épicarpe velouté ou lisse.

Syn. Trichocarpus, Neck.

La Pêche Reine des Vergers est une des introductions les plus remarquables de cette aunée; car il manquait jusqu'à co jour dans nos vergers une pêche en plein vent, d'un volume égal à nos plus belles variétés d'espalier, et qui joignit à cette qualité déjà si appréciable, une fertilité sans égale et un goût qui ne le cède à auenne autre.

Découverte il y a deux ans par M. Jamin (J.-L.), à Lorès, dans le département de Maine-et-Loire, où sa réputation est très-répandue, il s'est empressé de propager ce beau fruit, persuadé qu'il rendait un service signalé aux vergers, en y introduisant une variété si reconnaudable.

L'arbre qui produit cette pêche u des caractères si tranchés, que c'est une des variétés les plus reconnaissables entre toutes :

le bois en est très-brun, les jeunes rameaux, vigoureux et élancés, sont d'un rouge violet très intense dans la partie exposée au soleil, et qui occupe les trois quarts de la circonférence de la branche. Cette vive coloration se prolonge jusqu'à l'extrémité des rameaux, s'étend aux stipules qui sont sétacées piunées et d'un même violet que le bois, et teint la face dorsale du pétiole, ainsique la nervure médiane jusqu'à l'extrémité de la feuille, dont le limbe est légèrement violacé. Le pétiole, court et épais, porte de 4 à 6 glandes enpuliformes, dont les deux dernières sont souvent enchàssées dans le bord inférieur du limbe de la feuille. Elles sont quelquefois aussi colorées de violet. Les feuilles adultes, longues de 48 à 20 cent, et larges do 4, sont lancéolées très-aiguës, garnies d'une serrature courte; chaque dent est terminée par une glande aiguë et rouge; elles sont planes, lisses, d'un vert foncé, réfléchies à la pointe et canaliculées au sommet.

Le fruit, légèrement ovale, porte dans son diamètre vertical 44 cent. et 12 dans son diamètre transversal, avec un sillon très pronoucé; il est d'un beau pourpre dans sa partie éclairée, et d'un beau jaune d'or du côté opposé au soleil. L'ombilic est aussi déprimé que dans la grosse mignonne, mais le sillon est plus développé et partage dans tonte son étendue la coloration pourpre du fruit. Il est attaché à l'arbre par un pedicelle court et cufoncé, et implanté dans une fovéole non aplatie, mais conique.

La chair de cet excellent fruit est blanche, fondante, parfumée, douée d'une agréable acidité, rouge autour du noyau qui se détache facilement; la pean est adhérente et couverte d'un duvet court et fin. Il répand, quand il est mûr, une odeur trèsexpansive; le noyau est gros, plat dans sa partie dorsale et renflé dans sa partie ventrale ou correspondante à la rainure.

Cette pêche mûrit en septembre et se conserve jusqu'à la fin de ce mois. Elle sera mise dans le commerce cette année.







SAME SLALAM TELL RPT



## SYMPHYTUM PURPUREUM (1).

(Consoude & fleurs pourpres )

Classe; PENTANDRIE. Order : MONOGYNE.

Famille naturalle .

#### ASPÉRIFOLIÉES

Sous-Ordre

BURRAGINEES

Inbu:

ANCHUSÉRA.

( Borraginées, Juss.; Borraginacées , Lungs. )

CABACT, ESERT, Calice quinquepartite; Corolle hypogyne, eylandrujue, campanulée, gorge à 5 fossettes subulées conniventes, réunies ac cône; Limbe quanquedenté Élamines 5, insérées au tube de la corolle; Anthères acuminées, lancéolées, alternant avec les fossettes; Ovaire quadrilobé; Stylo simple, Stignata obtus; Nuculea 4

Plantes herbacées vivaces, indigênes en Europe et dans l'Aris médiane, fomilies alternes, sessiles ou pétiolées; grappes terminales solitaires ou conjuguées

Syn. Symphytum coccineum.

Le genre Consoude, qui n'avait jusqu'à ce jour fourui à la culture ornementale qu'uu petit nombre d'espèces, s'est enrichi, depuis deux ans, d'une espèce nouvelle, à fleurs d'un amaranthe vif, qui rappellent, pour la forme et la conleur, les corymbes élégants des Habrothamnus.

C'est une plante herbacée vivace, dont la tige, haute à peine de 50 cent, est ailée par la décurrence des pétioles, qui descendent jusque dans l'aisselle de la fenille qui est au-dessous. Ces feuilles sont alternes, lancéolées-aigués, grandes, oudulées sur leurs bords, à nervures profondes. Tonte la plante est couverte de poils courts et raides; les fleurs, disposées en grappes formées de deux épis unilatéraux, sont portées sur des

Du groc Συμγύτον dont le radical est συμφίω, je consolide, cello plante ayant cu longtemps la réputation de consolider les places.

pédoncules longs et ailés; chaque épi est composé d'environ 15 fleurs pourvues de pédicelles courts et velus; elles sont opposées par deux le long de l'axe floral, enroulé comme cela a lieu dans la plupart des borraginées; le calice est à cinq divisions aiguës, ciliées, étalées, quelquefois soudées entre elles; la corolle, longue de 2 cent., a le tube renflé, plus court que celui de la Consoude commune, dont elle a du reste tous les autres caractères; mais elle en diffère parsa belle couleur qui est pourpre violacé, et non coccinée, coccineus signifiant écarlate. Il sort de chaque aisselle des grappes florales plus petites et quelquefois pauciflores; quelques grappes, portées sur un axe simple, se hifurquent au sommet et forment une double grappe.

Le Symphytum purpureum est une charmante plante, qui flemit du mois d'avril à la fin de l'été sans discontinuer, et qui est très propre à l'ornement des jardins.

Culture. C'est une plante rustique, qui n'est difficile ni sur le choix de l'exposition, ni sur celui du terrain: elle végète partout sans abri, passe l'hiver en pleine terre sans couverture, et se multiplie de semences et d'éclats à l'automne ou au printemps.







CONYANTEES EXIMIA.

The section County of the City

# CORYANTHES EXIMIA (1).

(Coryanthe magnifique )

Classe:

Ordre . DIANDRIE

Familie naturelle .

#### ORCHIDÉES.

Tribu:

CABACT. ESSENT. Périgone Irès-ouvert; Sépales dihalés, flexueux, condupliqués, tresgrands, distincts à la base; Pétales beaucoup plus petits, drossés Labelle continu avec la base de la colonne, ouguieule, l'rés-grand, codelle tribianté, extraonné au miliou de l'ougle! d'un appendice poculiforme; Gynostème alleugé, cylindrique, bicorne à la base, recourbé à la pointe, lissile; Stugmale transverse, rimaforme; Anthères biloulaires; pollinies 2, comprimées, sillonnées post-treurement. Caudicule linéaire, arqué; Glandules lunées, recourbées el rapprochées au sommet.

Plantes herbacées épiphytes de l'Amérique tropicale, pseudo-bulbeuses, à femilies struces, inflorescence en grappes pendantes, fleurs tres grandes.

Syn. Gongora spec. Hook.

La famille des Orchidées, si étrange dans ses formes, a exercé longtemps la sagacité des botanistes, qui n'out retrouvé la loi de connexion organique de ces fleurs si singulières, dont aneun organe ne rappelle ceux que nous sommes accoutumés d'observer dans les autres végétaux, qu'en les reconstruisant sur un type arbitraire; car, depuis les gracieuses et frèles Orchidées de nos pays jusqu'aux riches et splendides épiphytes des régions tropicales, tout ce groupe immense est uni par une conformité de structure qui étonne toujours l'observateur le plus exercé. Mais le Coryanthes laisse bien loin derrière lui toutes ces fleurs brillantes et bizarres; il semblerait que la unture ne l'ait créé que pour y réunir toutes les singularités disséminées dans ce groupe si riche en formes insolites : sépales, pétales, labelle, gynostème, chacune de ces parties à une figure si imprévue, qu'il fant une observation attentive pour y reconnaître les organes avec lesquels on est le plus familiarisé.

Le Ceryanthes eximia, que nons avons fait tigurer dans les serres de M. Morel qui l'a reçu, en 1817, du Brésil, province de

<sup>(1)</sup> Du gree appet, eneque of \$ 6%; flour ?

Balia, est une des plus belles espèces du genre. Il offre les caractères suivants : pseudobulbes subcylindriques, effilés, longs d'environ 12 à 14 ceut., peu renflés à leur base, marqués de buit côtes saillantes dont deux plus prononcées; feuilles longues de 20 à 25 cent., lancéolées-aiguës, lisses, entières, d'un vert gai, marquées de trois pervures dessinant une figure elliptique sur le limbe. Hampe pendante, longue de 25 à 35 cent., violette, munic de bractées scarienses et distantes, généralement bi ou quelquefois triflores : ovaire arqué, long de 5 à 6 cent., sillonné, subpubescent ou plutôt hispidiuscule, d'un vert pâle; fleurs grandes, renversées, à trois sépales, les deux latéraux longs de 5 cent., larges de 2, falciformes, très-dilatés et anguleux à la base, rabattus sur le gynostème dans les premiers temps de la floraison, lors de l'authèse complète, réfléchis sur leur limbe, et retroussés à la pointe de manière à montrer leur page inférieure, le sépale moyen est libre, à ouglet court et étroit, rhomboïdal, roulé à la pointe, qui est à demi-réfléchie sur son limbe et inséré an dessus des sépales latéraux qui le couvrent presque en entier : leur couleur est d'un jaune pâle ocellé de pourpre; pétales redressés le long du gyuostème, ayant environ 3 cent., falciformes, très étroits, insérés au-dessus des sépales, repliés sur eux-mêmes et réfléchis à leur pointe comme ces derniers ; même conleur et maculation, mais cependant d'un ton plus clair; labelle conné au gynostème, rétréci à sa base en un pédicelle qui se renfle en un casque (d'où son nom générique) replié sur ses bords et donnant naissance à un long ouglet roulé sur sa marge, largo de 6 à 8 millimètres, évasé graduellement et portant deux lobes latéraux très-amples, arrondis en nu spacieux réservoir qui embrasse, en se rapprochant par sa partie moyenne, la partie supérieure du gynostème; au centre est une languette charme, étroite, représentant le lobe moyen et munic à sa base d'une glande conique; le pédicelle est pour pre, le réservoir, d'un blanc souvent très-pur à l'intérieur, où il se détache sur le fond, de larges macules d'un pourpre pâle, l'extérieur est d'un pourpre obscur et uniforme de ton. L'onglet qui unit les lobes latéraux au casque est orangé rougeâtre finement striéen travers et à l'extérieur, de lignes cramoisies, et maculé à l'intérieur; les bords en sont pourpres; la casque est d'un jaune pur, piqueté de cramoisi à sa base; gynostème dressé, long de 5 cent.; semi-cylindrique, renflé jusqu'an point où il se renverse en arrière à angle droit; fermant la gorge du labelle de manière à compléter le réservoir ; le sommet est terminé par un opercule arroudi, bilobé, jame pâle. Le corps du gynostème est, à l'intérieur, blane verdâtre légèrement maculé de pourpre, le sommet est janue paille. Au bas se trouvent deux glandes nectarifères, longues de 4 à 5 millimètres, avant à leur insertion un anneau d'un pourpre riche; le corps de la glande est jaune vif ou quelquefois blane pur, et elles distiflent incessamment une liqueur incolore, douceatre, qu'on prétend être vénémense La figure représente cette fleur étrange dans la position renversée, de telle sorte que le réservoir est parfaitement horizontal; il simule assez exactement la figure de nos petits bénitiers de buis. Toute cette fleur est épaisse et charme, et répand une odeur sui generis qui ressemble à celle du miel frais.

Le Coryanthes eximia ne brille pas comme les Catll ya, le Sophronitis, les Oncidium, etc., et par l'éclat de ses conleurs; mai, il mérite, par la singularité de ses formes et la variété de son sytème de coloration, de prendre place dans toutes les collection. Il reste en fleur pendant quatre à cinq jours.

Le Coryanthex eximia, acqueilli par les horticulteurs cammolé mérite une plante si remarquable, a fleuri de la mi-jui let à l fin d'août, et nous en avons pu voir plusieurs pieds de mer successivement leurs fleurs, qui ne différaient entre elles que par de légères différences. Il était encore en fleur à la mi-noventre; et, contrairement à ce qu'on remarque dans les antres espèces d ce geure, ce Coryanthes végète vigourensement et fleurit trèsfacilement.

Culture. On peut le cultiver indifférenment en vase, sespendus ou sur bois; il n'exige que les moniflages ordinaires aux Orchidées.

# CALCEOLAIRES HYBRIDES. (1).

Classe: DIANDRIE. Ordro . MONOGYNIE

Famillo naturelle:

#### SCROPHULARIEES.

Tribu : VERBASCÉES.

CARACT. ESENT. Calice quadriportite à divisions égales, quelquefois la postérieure plus large; Corolle bypogyne à tube très-court, limbe bilablé; lèvre supérieure courte, obtuse, arrondie, antière; lèvre inférieure, grande, calcéiforme, concave (on plutôt sacciforme); deux étamines insérées sur le tube de la corolle; Anthères bilocnières; loges divariquées, une souvent stérile; Ovaire biloculaire; Slyle simple; Stigmale aigu; Capsule ovale-conique, biloculaire, polysperme; Graines striées.

Arbrisseaux, sous arbrisseaux on herbes du Pérou et du Chili, acaules ou caulescentes, à feuilles oppieses ou ternées, rarement alteures, trèsentières, deutées ou crénelées, quelquesois pennalipartites ou pennées, à pédoncules uni- ou multissores, alaires, axillaires ou terminaux dispués en corynôtes; corolles jaunes, blanches ou pourpres.

Le genre Calceolaria, si riche en espèces hotaniques, puisqu'on en compte aujourd'hni plus de quatre-vingts, est cependant d'introduction récente sons le rapport ornemental; car, jusqu'en 1822, on n'en culitvait que deux espèces: la C. pinnata, plante herbacée annuelle, introduite du Pérou en 1773 et la seconde espèce, la C. Fothergillii, plante vivace importée des Malouines en Angleterre en 1777. Aussi la huitième édition de l'Hortus Cantabrigiensis ne mentionne-t-elle que ces deux espèces. L'Encyclopèdic cependant en décrit dans sa 1º partie, qui remonte à 1785, 9 espèces, dont deux de Magellan et une senfe, la pinnata, vue sur nature au Jardin du Roi. En 1814 Poiret en décrit 45 autres espèces d'après La Flore du Pérou, Cavanilles et Vald. C'est dans ce supplément seulement qu'il donne la description de la Calceolaria Fothergillii.

En 1822, il fut introduit du Chili, décrit et figuré dans le Botanical-Magazine, le Botanical register, et la Flora exotica de Hooker, les G. scabiosæfolia, rugosa, integrifolia, corymbosa et paralia, toutes à fleurs d'un jaune plus on moins vif.

<sup>(1)</sup> Diminutif du mot latin calecolus, qui est lui-même un diminutif de calevas, souber, à cause de la forme de la tevre inférieure de la corolle





CALCÉCIAIRE VARIEES.



En 1826, on importa du même pays la C. purpurea, une année après et toujours du même lieu, l'arachnoidea à fleurs également pourpres. Vers la même époque, le Bot. May. figura la Calceolaria crenatiflora (pendula) également à flems james. En 1829, les deux espèces bicolor et diffusa du Pérou, blanches et james vinreut angmenter le nombre des Calcéolaires, et apportèrent dans le jeu de leur coloration une variation importante. On ne pouvait guère manquer d'hybrides dans un geure dont les espèces semblent passer de l'une à l'autre par nuances insensibles: la crenatiflora produisit la Knypersliensis jaune et pourpre, figurée dans le British flower garden de R. Sweet. Le même ouvrage donna (pl. 224), la picta, hybride de la purpurea, de couleur blanche et pourpre; l'arachnoidea devint la souche de l'hybride appelée fulgens, sans compter plusieurs autres hybrides qui augmentérent graduellement le nombre des variétés horticoles des Calcéolaires, et montrèrent le parti qu'on en pouvait tirer.

Aujourd'hui la filiation des hybrides qui ornent nos serres est entièrement perdue. Nous citerons néanmoins les espèces regardées comme les types primitifs: ce sont les C. corymbosa et pendula (crenatiflora, Cav.; anomala, Pens.). Ces deux espèces jouant à l'égard l'une de l'autre, le rôle de mâle ou de femelle, et c'est par leur croisement, d'après Ch. Morren, qu'en 1827 M. A. Verschaffelt, de Gand, obtint de nombreuses variétés qu'il veudait jusqu'à 80 fr. le pied, et en 1820, des gains où dominaient les fonds blanes et les tons qu'il dit être bleus, mais qui étaient sans doute ardoisés ou pourprés.

En 1850, lorsque les Calceolaria purpurea et arachnoidea furent arrivés dans l'établissement de M. Young d'Epsom, François Jenny, son premier garçon, essaya des croisements qui curent les plus heureux résultats; le nombre des variétés alla croissant, et l'on obtiut toutes les mances de janne, d'orangé, de pourpre, de cramoisi, de rose, etc., maculés, ponetués, striés de la manière la plus capricieuse. Les semis et les croisements se multiplièrent, et la culture de ces brillantes scrophulariées revint en

Belgique. Nous eiterons parmi les heureux semeurs de ce pays M. L. Delbaere et M. Van Houtte, ce dernier surtout, qui a puissamment contribué à multiplier les variétés de ce beau genre ; ils obtinrent des variétés d'une grande richesse de coloris, sans qu'il y ent toutefois de régularité dans les panachures ou les maculations. D'antres horticulteurs, au contraire, suivirent une marche systématique, et cherchèrent certains jeux bizarres qu'ils essayèrent de fixer, telles sont les variétés rubanées de M. Plant de Cheadle. Les collections se créèrent, et en 1842 on en comptait plus de 100 variétés par noms , la plupart anglaises. Nos horticulteurs français marchèrent sur les traces des Anglais et des Belges, après avoir été lems tributaires. En 1845 nons avious des Calcéolaires d'une variation et d'une richesse de coloris qui ne le cédaient à aucunes autres. MM. Lemichez, Chauvière, Thibaut, Salter, Bondoux, etc., furent heureux en semis et obtinrent des Calcéolaires de choix. Mais, par malhem, malgré tons les soins des horticulteurs les plus habiles, on est revenu de ces riches collections par noms qui devaient élever les Caleéolaires à la hauteur des Fuchsias, des Cinémires, des Verveines, etc. Les difficultés, on pourrait dire même plus, la presque impossibilité de les conserver après une première floraison, les font abandonner comme plantes de collections dénommées, et l'on doit donc aujourd'hui les traiter comme des plantes annuelles qu'on multipliera chaque année de semences, en ayant soin de bien choisir les porte-graines, avec la certitude d'obtenir des fleurs d'une très-grande variété, pour lesquelles ou retrouvera souvent les nuances qui ont fondé la réputation de ce beau genre.

C'est du mois d'août au commencement de septembre et en terre de bruyère pure qu'on doit semer les Calcéolaires. Les graines demandent à être à peine recouvertes, ou même pas du tont, en ayant soin de donner un hassinage très-léger aussitôt après le semis.

On les met sons un châssis froid, ou dans une serre tempérée, très près des jours et dans une position ombrée, et on les entretient dans un état de moiteur attentivement observé; car elles ne eraignent rien taut que le double excès de sécheresse et d'humidité.

Quand elles ont trois on quatre feuilles, ce qui a lieu de six semaines à deux mois après le semis, on les repique dans des terrines remplies de terre de bruyère, environ un mois après, quand le plant a développé 4 on 5 autres feuilles, on les met chacune dans un pot d'un à deux pouces de diamètre, suivant la force du plant, et dans une terre composée de moitié terreau de feuilles et moitié terre de bruyère, mélauge auquel on ajoute un peu de terre franche.

On les rempote, au mois de février, dans des pots de 4 ponces de diamètre et dans le même mélange, en y ajoutant un peu plus de terre franche.

Il fant un nouveau rempotage quand les plantes montrent leurs boutons, ee qui a lieu dans le conrant d'avril; et chaque fois qu'on les rempote, la terre doit être un pen plus forte, c'està-dire qu'elle doit contenir un pen plus de terre franche que pour les rempotages précédents. Ces plantes s'accommodent fort bien des rempotages et demandent en général des fumiers plutôt froids que chauds; c'est pourquoi elles aiment de préférence le terrean de fumier de vache, qu'on devra leur donner chaque fois qu'on pourra s'en procurer. Il fant éviter soigneusement de défaire les mottes des Calcéolaires.

Depuis l'époque où le dernier rempotage a en lieu jusqu'à celle de la floraison, les Calcéolaires seront placées dans une situation aérée, très-éclairée, et arrosées, comme nous l'avons déjà dit, avec une extrême modération. Dans les grandes chaleurs, on en bassinera le fenillage, et on les visitera fréquenument pour empêcher toute moisissure de s'établir tant sur les plantes même que sur la terre des pots.

Quoique en général les Calcéolaires doivent être de préférence tennes dans la serre, en exposition bien ombrée et très-aérée, on pent néanmoins les exposer en plein air, à mi-soleil; et vers le mois de mai on a le plaisir de voir les jennes semis, qui om formé des plantes vigoureuses, se charger de corolles brillantes dont les principales qualités sont : un contour pur dans leur lèvre inférieure, sans crénelures ni découpures, une surface convexe, des couleurs franches, pures et veloutées ; si elles sont maculées, piquetées ou rubanées, des proportions gracieuses dans les rapports de ces accidents avec la conleur du fond.

Il faut avoir soin de visiter fréquemment les Calcéolaires pour voir si le pueeron, qui eu est nu des eunemis les 'plus dangerenx, ne s'y attaque pas, et dans le cas où il les aurait envahies, on doit procèder à une fumigation de tabae, destinée à les délivrer de ces voraces hémiptères qui les feraient promptement périr.

Il est bien préférable, pour la floraison de printemps, de les mettre sous châssis et en pot plutôt qu'en pleine terre, ce qui les met dans les conditions de lumière et d'humidité qui leur conviennent le mieux, car il faut à ces plautes pen de chaleur, de l'ombre et des bassinages répétés, et il est encore plus facile de leur donner dans cette position les soins qu'elles exigent. Quand elles sont sur le point de fleurir, un les rentre dans la serre ou dans le lieu où l'on en veut jouir, pour les attendre à développer leurs riches corymbes. Quand, au mois d'avril, il arrive des coups de soleil brûkants, il faut les garantir contre son influence directe. Quelques horticulteurs les cultivent cependant sous châssis en pleine terre, dans les mélanges que nous avons indiqués.

Lors de la floraison, il faut mettre à part les variétés les plus belles et en recueillir avec soin les graines. Par la fécondation artificielle, qui est très facile, on obtiendra à la fois plus de graines et plus de variété dans les plantes hybridées. On gardera le moins de fonds jaunes possible, ces plantes ayant toujours trop de tendance à revenir à cette couleur.

Nous terminerous cet article en indiquant les moyens de multiplication par drageons et boutnres, et nous indiquerous les procédés employés pour les conserver.

On propage les espèces herbacées en en détachant, en septembre, de jeunes rejetons qu'on empote dans de petits pots et sous un châssis froid où ils ne tarderont pas à produire nue grande quantité de chevelu. Les espèces frutescentes se multipliant, dans le courant de l'été, de boutures faites sur des branches aoûtées. On les mettra sous châssis, sur couche tiède, pendant un mois, pour les faire enraciner. A la fin de novembre, on rentrera les boutures dans une serre tempérée, sur des tablettes, près des jours; et dès que les racines rempliront les pots, on mettra les jeunes plantes dans des pots plus grands pour favoriser leur développement. Elles devront, du reste, être traitées comme des plantes de semis.

Après la floraison, on choisit les plantes qu'on vent conserver pour l'année suivante, on en coupe les tiges qui ont porté des fleurs, on les rempote et on les met sons des châssis froids pour les préserver des excès opposés de température. Par ce moyen, on obtient des rejetons en abondance qui serviront à faire des boutures au commencement de l'été; car il vant mieux, chaque année, faire des boutures que de conserver de vieux pieds.

Comme nous l'avons dit, il est si difficile de conserver les Calcéolaires, même celles élevées de boutures, qu'il vaut mieux traiter ces plantes comme des plantes annuelles. Les hortienlteurs qui emploient ce dernier moyen n'en ont pas moins des plantes fortes, vigoureuses, formant une touffe bien garnie et chargée de corymbes dont l'ensemble forme une grosse tête de fleurs, et il est peu de plantes plus gracieuses et plus ornementales.

Il va bientôt être mis dans le commerce la Calceolaria albiflora, espèce nouvelle à tiges ligneuses, à corymbes blanes trèsétoffés et à feuillage finement découpé qui, supportant la pleine terre dans la belle saison, comme la rugosa, pomra servir comme les Verveines et les Pennias à la décoration des jardins. Cest une acquisition préciense qui fera sans nul donte une révolution dans ce beau genre.



La ramification qui se développe avec une extrême rapidité an printemps se présente d'abord à l'état herbacé. Privé dans la serre des agents atmosphériques, excité par l'attraction des châssis et de la lumière oblique, ect état se continue et procuro l'étiolement; or, quelle floraison pent-on obtenir sur des branches allongées et des pédoneules sans consistance? A l'air libre, au contraire, la ramification sans être moins vive se concentre au profit du développement des aisselles, elle acquiert à sa base un état demi-ligneux, elle produit des pédoneules mieux nourris, plus robustes, au bont desquels doivent nécessairement apparaître de plus grandes et de plus riches corolles. Nous n'en dirons pas plus sur ce point.

Quelques jours après la sortie des plantes, on donnera aux Pelargonium le rempotage de printemps. C'est un usage bien peu pratiqué jusqu'à ce jour, grâce à la discrétiou égoïste de la plupart de ceux qui trouvent de bous procédés de culture; mais nous garantissons les effets de cette opération, à laquelle il faudra se livrer par un beau temps, et dans les conditions que nous allons prescrire:

Ce rempotage se fera dans des vases d'un tiers plus grands, et au fond desquels on aura soin d'étendre un lit de pierrailles en terre enite, ou débris de pots. On emploiera le mélange de terreau dont nous avous donné la formule au § 8, et nous recommandons de ne rien briser de la motte, qu'il faudra tout simplement poser dans le nouveau vase, après y avoir introduit du compost frais. On remplira à la main, et foulera légèrement avec le ponce, en se gardant bien d'employer la manière barbare et funeste de certains jardiniers qui pilent la terre avec une cheville de bois, et n'ont aucun égard pour les racines que, dans cette circonstance, on doit au contraire, protéger avec avec le plus grand soin.

Immédiatement après le rempotage de printemps, et sans désemparer, on procédera à la dernière parnre des individus, et que dans notre langue de praticien nons appelons le haguettage, c'est la pose des tuteurs. Cette opération, destinée à donner une grande valeur d'aspect à la plaute, ne doit être confice qu'à des mains exercées; nous dirous même qu'un bou baguettage ne peut être obtenu que par un jardinier intelligent et de goût. Il ne s'agit pas, en effet, de mettre des inteurs uniquement pour soutenir la ramification, en les attachant le long de chaque branche depuis la base jusqu'au sommet; mais c'est surtout comme moyen de direction et de symétrie que nous y avons recuurs. Ainsi, supposons un individu dout la charpente se composera de ciuq branches principales; dans ce eas, et indépendamment d'un tuteur particulier nour la tige, ou fichera einq tuteurs en terre, non pas perpeudiculairement, mais en évasement : on courbera chaque branche dans une direction excentrique, et l'ou mettra l'attache à pen près vers le milieu onles deux tiers du dèveloppement, à partir du point d'insertion. De cette manière, l'arbuste qui présentait une figure étroite et allongée, avant le bagnettage, offrira nue forme nonvelle qui sera la condition et le départ de la forme arrondie; car les einq branches sonmises à l'appareil fort simple que nous venons d'indiquer, fourniront bientôt, si cela n'existe déjà pas, des ramifications propres à remplir la partie centrale, et à l'arrondir complètement. Il n'est pas besoin d'insister davautage pour faire comprendre tout ce que la floraison gagnera à cette intelligente disposition,

Maiutenant, quelle sera la durée du séjour à l'air libre? Nous ne pouvons pas déterminer un laps de temps qui sera plus on moins long suivant les progrès de la végétation. Mais quand tous les Pelargonium, à peu près, aurout fait de nombreux boutous et que des corolles impatientes commenceront à s'entr'onvrir, alors le séjour extérieur devra être interrompn, alors il fandra rentrer la collection sur l'amphithéâtre destiné à sa floraison, et apporter à ce travail des soins qui devront être régis par une entrême propreté, une entente d'harmonie et d'opposition, une intelligence et un coup d'œil artistiques.

Ce passage de l'atmosphère extérieure encore empreinte d'une certaine âpreté, à l'atmosphère garantie et plus donce de la serre, procurera instantanément aux plantes un nouveau bienêtre, auquel succédera une remarquable énergie. On aura soin de les garantir contre les rayons trop ardents du soleil, soit par une toile fort claire, soit par du blanc légèrement collé dont on gamina les vitres à l'extérieur, soit par des claies qu'on posera momentanément sur les chassis. Les arrosements désormais devront être presque quotidiens.

Enfin, finis coronat opus! jamais adage n'n trouvé plus juste application. Toutes les combinaisons de la pyrotechnie seraient impuissantes à reproduire les merveillenx effets d'une helle floraison de Pelargonium; semblables à des fusées d'annonce, quelques corolles apparaissent seules, plusieurs antres surgissent ensuite et sont suivies à leur tour de plusieurs antres encore qui en précèdent une foule; bientôt une interminable série se presse, se heurte, se confond; le feuillage est envahi, couvert, éclipsé; c'est un immense essaim de papillons échappés des Iles Molnques; c'est un délicieux tableau dont les bizarres oppositions de couleurs forment un pêle-mêle plein de verve et d'éclat; c'est le problème trouvé de toutes les combinaisons kaleïdoscopiques. Telle est enfin la magnificence de cette floraison, que la poésie à la langue d'or ne ponrrait en décrire suffisamment toute la splendeur, toute la supériorité.

Mais hélas! ce délirant spectacle est passager comme toutes choses, il faut savoir y renoncer, et dès qu'on s'apercevra de la fatigne des plantes, c'est-à-dire après plus d'un mois d'enivrante satisfaction, on devra, non sans d'amers regrets, se décider à ordonner la denxième sortic. On fera placer alors la collection à demi-soleil d'abord, comme transition, puis en plem sud pour faire aoûter le bois et favoriser le développement des capsules. Là, nos chers Pelargonium promus à l'état d'une glorieuse vétérance attendront l'époque fixée par notre paragraphe 9, pour subir stoïquement les amputations propres à leur faire recommencer une nouvelle et glorieuse campagne.

Ici se bornera la communication qui nous a été demandée par le Portefeuille des Horticulteurs, et cette communication abrégée de notre traité étant plutôt destinée aux amateurs qu'aux praticieus, nous n'y avons pas introdnit les matières fondamentales de la culture, telles que la multiplication, la fécondation artificielle, les semis, etc. etc. Ces matières seront l'objet d'une repriso si nous nous déterminons à les extraire encore de notre travail; mais nous eroyous devoir ajouter à nos enseignements actuels une nomenelature choisie parmi les anciens et uouveaux Pelargonium, et dont une sérieuse collection doit au moins se composer aujourd'hui indépendamment de toutes autres variétés.

#### CENTURIE DE PELARGONIUM.

Cosaek (Gaines).

Admirable (Chandler). Adela (Gaines). Alarm (Gaines). Agrippine (Catleugh). Angèle. Ariel (Forster). Armada (Forster). Aurora (Boueh). Bacehus (Beck). Bne J. de Rothschild (Chéreau). Beauté parfaite (Demay). Beauty of Walthamstone. Belle Gabrielle (Chauvière). Celestial (Chandler). Cleopatra (Beck). Clissoldii (Smith). Comet (Garth). Comus (Forster). Conflagration (Foster). Constellation (Garth). Coquette (Garth).

Count d'Orsay, Desdemona (Beck). Dobler (Gaines). Due d'Aumale (Dufoy). Duchesse d'Orléans (Dufov). Duchess of Leinster (Gaines), Duchess of Sutherland (Gaines). Duke of Cornwall (Gaines). Dumoulin (Chanvière). Eclipse (Catleugh). Elisa Sauvage (Coek). Formosissimum (Gaines). Grand-Monarque (Lémon). Hamlet (Lynes). Héhé (Beek). Heetor (Cock). Houri (Chéreau). Italinski (Chanvière). Ivanhoé (Dufoy). Jessie (Forster).

Josephus. (Hoyle.)

Katanka.

King Egbert (Gaines).

King of Saxony (Gaines).

Lady Farnham (llenderson).

Leonora (Beck).

Mme la Mise de Menon (Chauvière) Proeris (Chauvière). Mare Stuckly-Howard (Chéreau). Pulchellum (Forster).

Madelina superba (Catleugh).

Magog (Garth).

Maiden'sblusch (Garth).

Marquis d'Albon (Chauvière).

Mary (Garth). Meteor (Beck).

Milo (Cock). Minander (Catleugh).

Minerva (Forster). Mogul (Gaines). Momus (Garth).

Mont-Etna (Miller). Muckle-Wonder (Wilson).

Mulberry (Catleugh).

Murillo (Chauvière). Negress (Garth).

Oberon (Hodge).

Othello (Turtell).

Painted lady (Forster).

Pandore (Chauvière).

Pericles (Forster).

Philomèle (Chéreau). Pluto (Turtell).

Président (Catleugh).

Princesse de Joinville (Dufoy).

Sophie-Mathilde (Basset) Priory Queen (Lacombe).

Queen of the Fairies (Garth).

Isles (Widnal).

- of trumps (Garth).

- Phillippo (Catleugh).

- Pomaré (Forster). Radegonde (Chauvière).

Repeal (Garth). Rising sun (Gaines).

Rosy circle (Beek). Sanguinenm (Garth). Shepherdess (Coek).

Sir W. Stauley (Gaines). Stadtholder (Catleugh).

Suzanne Albert (Chauvière.) Thalic (Chanvière).

Theresa (Beck).

Titania

Trafalgar (Gaines).

Triomphe supérieur (Bataille).

Vesta (Garth).

Victoria (Catlengh).

Il cût été bien facile, et nous étions sur le point de donner une deuxième centurie de Pelargonium; mais nous avons voulu rester sobre dans nos indications, auquelles nous croyons seulement devoir ajouter les noms de quelques variétés partienlières:

#### FANTAISIES.

Anaïs. Queen Victoria.
Basilicum. Royal scarlet.
Compacta ou Nosegay. Tom Thumb.
Comptum. Tricolor.
Lucia rosea. Unique.

Ecouen, 15 novembre 1847.

CHÉREAU.



# DES YUCCAS ET DE LEUR CULTURE.

Les Yuccas se développent assez mal, gênés dans des pots; c'est leur culture en pleine terre qui nous paraît, seule, offrir un attrait particulier, et c'est d'elle que nons allons parler. Très peu de nos plantes rustiques ont une tournure aussi exotique que ees glorieuses liliacées, Liliacew glorieuse, Vent. Le port des Yuccas ne ressemble à rien autour d'eux; leur floraison est d'une abondance tropicale, et quand ils s'élèvent sur une tige au milieu d'un gazon, c'est une façon de palmier.

Une autre recommandation de cette culture, c'est qu'elle n'exige ni soins ni dépense. Il n'est pas exact qu'ils viennent mieux dans la terre de bruyère, ni, quoi qu'on en ait dit, qu'ils aient besoin d'arrosements en été. C'est dans un terrain see, dont la nature leur est presque indifférente, qu'ils trouvent une constitution plus robuste. Des Yuccas, une fois grandis, abandonnés à nos sécheresses, végétent aussi vigoureusement que eeux qui partagent les arrosages de nos parterres. Ceux même qui eraiguent un certain degré de froid résistent le plus souvent, si l'on sait choisir leur place et leur règime; et quand ils succombent, on est sûr de les voir repousser avec vigneur. Un redoublement de soins semble leur créer une nature plus molle, qui n'est pas la leur et qui leur devient nuisible.

Quoiqu'elle se refuse à cette rapidité dont nos plantes de mode nous ont fait une habitude, la multiplication des Yuccas est facile et simple. Leurs graines mûrissant rarement dans la plus grande partie de la France, on est obligé de les demander au loin, et les fournisseurs ont une prédilection marquée pour le Yucca à feuille d'aloès, que l'on voit souvent, avec les longues feuilles de sa jeunesse, figurer sons des nons divers dans les serres de nos herticulteurs déçus. A défaut de graines, les Yuccas se multi-

plient avec des rejetons déjà développés qui se montrent vite chez certaines espèces, mais qui, chez d'antres, ne paraissent guère qu'après la floraison. Pour ne pas attendre, on fouille autour des plantes et l'on enlève les rhizonnes avant qu'ils nient poussé des fenilles. Quand on n'a en vue que la multiplication. on peut eauper le pied entre deux terres, ce qui le force à fournir plusieurs rejetous, et la reprise de la tige retranchée est à penprès certaine. J'ai même vu , quand un Yucea cumpé garde une tige d'une certaine longueur, le tenir un temps dans une serre sans le planter, pour que la tige se resserrant émette des yeux qu'on eulève circulairement lorsqu'ils ont quelques centimètres d'exeroissance. On arrive à une reproduction commode en laissant vicillir quelques plantes dans leurs vases; les rhizomes, devenus plus nombreux par la gêne même, se contournent contre les parois, et on les enlève tous les uns en dépotant. Quand ces tiges souterraines présentent assez de longueur, on peut les diviser en plusieurs tronçons. Il est probable qu'avec les progrès que l'art des boutures a faits de nos jours, ou parviendrait à multiplier les Yuccas avec des feuilles arrachées près du tronc, surtout en calevant quelque partie de ce trone anquel elles adhèrent assez fortement. L'ai planté de ces feuilles qui ont véeu fort longtemps; mais, à l'air libre, elles n'out pas développé d'œilletons.

Une bonne monographie des Ynecas serait à désirer, Mais, quoique la nomenelature botanique ne soit pas arrivée pour eux à l'extrême confusion qu'elle présente, surtout pour nos genres d'arbres les plus importants, elle n'est guére plus exempte d'incertitude que nos catalognes horticoles. Il n'y a que cinq à six ans que je me suis pris de zèle pour la culture des Ynecas; j'y fius entralué par l'effet grandiose d'un hout de bordure que j'avais formé, quelques années avant, avec les nombreux rejetons de deux Yucca flaccida qui étouffaient dans leurs vases. J'ai, depuis, demandé beaucoup de Yuccas, soit en France, soit ailleurs, estant à l'appât de tont nom nonveau, revenant à la charge quand je soupçonnais une erreur Maintenant, dans mes jours d'illusion,

je compte près de 20 espèces on variétés, mais beancoup de mes plantes nouvelles sont trop jennes pour les juger avec assurance; j'ai encore besoin de deux ou trois aus d'observation. Je ne peux faire aujourd'hui que de l'horticulture un peu vieille et ne peux dire que ec que je sais. Si l'on trouvait que je ne sais pas assez, je retournerais le reproche contre ceux qui savent et ne disent pas.

- 1. Yucca filamentosa, Yucca filamenteux. Cette espèce, originaire de la Caroline et de la Virginie, est bien connue, quoiqu'on la confonde quelquefois avec la suivante. Le caractère spécifique, facile à vérifier à toutes les époques, peut se prendre pour les jardiniers, indépendamment des filaments, des aspérités qui couvrent ses feuilles, toujours rudes au toucher. Sa hampe, un peu plus élevée que celle du Yucca flaccida, ne se garnit pas aussi bas de fleurs et elle se ramifie moins. Ses feuilles sont plus larges, les filaments s'en détachent plus nombreux; ils sont plus souvent contournés en spirale. L'espèce est rustique dans toutes les parties de la France.
- 2. Yucca filamentosa recurvati, Yucca filamentenx à fenilles recourbées. Cette variété est venue des pépinières de M. André Leroy. Je me sonviens de l'avoir vue autrefois cultivée sous le même uom dans celles de MM. Audibert. Ses feuilles sont un peu plus larges et plus pendantes que celles de l'espèce, et, surtout dans le jeune âge, elles se tordent sur elles-mêmes; mais ces caractères s'affaiblissent quand la plante vieillit, et elle n'est pas d'un grand intérêt. Il y a déjà d'autres variétés de ce Yucca; j'en ai dont les feuilles sont constamment droites, et M<sup>n\*</sup> Aglaé Adauson en cultive dont les fleurs s'ouvrent en roue et ne se reuversent pas.
- 5. Yucca filamentosa variegata. Yucca filamentoux à feuilles panachées. Cette variété est d'une panachure très-riche. Ce n'est pasune simple bordure, elle està plusieurs raies et rubanée presque comme l'Arundo donax panaché. On la dit très-seusible an froid. Un pied planté chez moi depuis deux hivers n'a pas péri; et j'ai

quelque eroyanes qu'elle se conservera, si on lui doune une position sèche et abritée, comme nous faisons pour le roseau luimême. Elle est devenue fort rare, et j'attends de l'avoir multipliée pour l'entremêler dans des bordures.

4. Yucca flaccida, Yucca jaunâtre. C'est sûrement une espèce, quoique rapprochée de la précédente par les filaments qui se détachent aussi de la marge de ses feuilles. Le signe de reconnaissauce est fourni aux horticulteurs par ses feuilles constamment lisses. Elles se muancent d'un glauque argenté qui se présente en longues lignes ou eu bandes alternatives plus intenses, et qui, dans la dernière saison, gagne toute la surface. Les fenilles ilu milieu se tiennent toujours droites; mais celles qui s'écartent du faisceau forment vers les deux tiers de leur hautour comme une cassure qui a de la grâce. Ce Yueca, qui est indiqué, sans plus de précision, comme originaire de l'Amérique septentrionale, est tout aussi rustique que le précédent; je n'en ai jamais perdu un seul dans les hivers rigoureux ; seulement , dans leur jennesse, il n'est pas rare que les feuilles jaunissent au printemps. Leur base, quand le pied est isolé, se montre toujours d'un jaune rougeatre; on ne s'en apercoit plus lorsque le collet des plantes se cache sous des masses de feuillage. Mais eet accident avait sans doute valu à notre Yueca le nom de jannâtre qu'il porte, malgré l'irrégularité de la traduction, dans nos bons catalogues auciens. Le Yucca flaccida est une très-belle plante d'ornement, surtont employée en bordure dans un parc ou un grand jardin. Il y est plus propre qu'aucun autre, parce que ses feuilles, aussi molles que celles du filamentenx, sont plus abondantes, plus pressées, et parce qu'il pousse eucore une plus grande quantité de rejetons, qui cachent vite la place de la hampe supprimée et garuissent tous les vides. Les feuilles ont presque un mêtre de haut dans le milien de la bordure, et de cette masse s'élèvent de nombreuses tiges de fleurs qui la dépassent. L'époque de la floraison est la mêmo que celle de l'espèco précédente, c'est-à-dire la fin juin ; elle est quelquefois un peu plus retardée. Le Yucca jaunâtre est encore pris dans beaucoup de jardins pour le glaucescent. C'est à lui qu'on a rapporté le Yucca concava de llaworth.

5. Yucca glaucescens. Yucca glaucescent. Ancun Yucca n'a donné lieu à plus d'incertitudes que celui-ci. On peut s'en convainere en lisant nos livres d'horticulture, même les plus récents. Après les feuilles lanecolées on ensiformes, que nous ne pouvons éviter dans la description de toutes les espèces du genre, tantôt on donne à notre Yucca des filaments, tantôt il est sans tige, tantôt il s'élève sur une tige plus haute que le gloriosa. Le nom de glaucescent, qui n'est qu'un diminntif, conviendrait pent-être mieux à l'espèce suivante, et celni de glauque à celle-ci, dont les feuilles sont entièrement glauques et bleuissent uniformément, C'est, je crois, à l'espèce qui vasuivre, que le nom de glauce scent a été donné dans le temps, par les horticulteurs parisiens; c'est du moins à elle que s'appliquent le plus grand nombre des caractères de leurs descriptions. Nous croyons cependant qu'il doit être maintenu an Yucca dont nous nous occupons, parce qu'il en était en possession avant l'antre, et qu'il le porte dans le plus grand nombre des établissements français ou étrangers où il est cultivé, parce que ce n'est que de lui qu'on a pu dire, comme on l'a fait généralement, qu'il fleurit à l'autonnue, et enfin parce que le Yucca augusti folia de l'Hort. Angl, et de Pursh, dont on fait un synonyme du glaucescens, se rapporte mienx au nôtre. Ses fenilles sont en effet longues et étroites; il donne en septembre et jusqu'en octobre et novembre une tige d'un pourpre violet, ainsi que les enveloppes florales, tige qui s'élève à un mêtre et demi et est garnie dans la moitié de sa hauteur de ramifications et de fleurs. Ces fleurs sont cutièrement blanches.

| David (d'Auch | 1), |
|---------------|-----|
|---------------|-----|

(La suite au prochain numéro )

#### HARICOT BEURRE

AUTREMENT APPELÉ HADICOT D'ALGER OU HARICOT CIRE.

Un grand nombre de personnes ont remarqué à l'exposition deruière un haricot exposé sous le nom de haricot beurre,

Ce haricot nous à paru appartenir au Prague ; it a les gousses d'une grosseur remarquable, d'un blanc jaunâtre, et transparentes malgré leur épaisseur.

M. Guillard d'Anteuil, qui en avait également exposé, le cultive sous le nom de haricot d'Alger, par erreur nécessairement; car ayant visité l'Algérie nons n'avons vu mulle part de haricots semblables, et dans le cas où il aurait échappé à nos recherches, il ne peut rester aneun doute au sujet de l'origine de ce haricot; car M. Hardy, directeur des pépinières de l'Algérie, qui était récemment à Paris, nous a dit ne pas le connaître, et eu a même emporté de la graine, afin de l'introduire dans les cultures de l'Algérie.

D'après les recherches que nons avons faites, il paraît que le haricot beurre a été envoyé au jardin d'expérience de la Société royale d'hortienlure, il y a deux ans, par M. Wagner de Riga, et il est aujourd'hui répandu dans plusieurs contrées de l'Allemagne. A Berlin on le cultive sous le nont de haricot cire.

Quels que soient son nom et son origine, ce harieot n'en est pas moins le meilleur de tous les haricots sans parchemin, et pas un de ceux comm jusqu'à ce jour, n'a les gonsses aussi charunes et d'une saveur aussi agréable. Son meilleur cuploi nous paraît être comme mangetont, car le grain en sec est d'un noir violacé, conleur qui plaît généralement peu. Cette circonstance, loin d'être défavorable nous paraît être toute dans l'intérêt de la conservation de l'espèce.

Ceux que nous avons vu chez MM. Courtois et Gérard avaient été semés en mai, en ligue et grain à grain. Ils avaient de 1 mètre 60 cent. à 2 mètres de hauteur, et ils ont produit abondamment pendant toute la belle saison. Ainsi, sous le rapport de la grosseur des gousses qui, même séches, sont essentiellememt sans parchemin, de leur qualité, et de la quantité qu'il produit, ce haricot peut offrir une ressource précieuse aux personnes qui ont beaucoup de monde à nourrir.



# CALENDRIER HORTICOLE.

#### IDÉCIENTIBLE.

Travaux généraux. Les froids ont suspendu tous les travaux de pleine terre, si l'on en excepte les défoncements et labours que l'on continue chaque fois que la gelée le permet. Il est même important de soumettre à l'action des agents atmosphériques, les terres fortes et compactes, qui se divisent alors plus facilement et perdent la compacité qui les rend souvent impropres à certaines cultu: es. On transporte encore les fumiers et engrais sur les points où ils doivent être enfouis; on détruit les anciennes couches et l'on s'occupe à en établir des nouvelles. Quand le froid s'oppose à tous les travaux extérieurs, on repare les outils, coffres et châssis, nettoie les graines et s'occupe des menus détails dont l'importance se fera sentir quand les travaux exigeront toute l'activité de l'horticulteur.

Jardin potager. PLEINE TERNE. A l'approche des gelées on arrache les touffes d'oscille qu'on vent chauffer, et le chicorée qu'on vent faire blanchir; on les met en jauge afin de n'en pas manquer pendant l'hiver.

On relève les brocolis blanes en mottes pour les replanter près à près et assez profondément pour que la tige en soit enterrée jusqu'aux premières feuilles.

On lie les cardons, on les lève en mottes, on les rentre dans la serre à légumes et les enterre dans des tonneaux.

 Coucues, On continue de chanffer les asperges vertes et blanches et on plante des touffes d'oscille.

Si le temps est doux et que les rimaines vertes semées dans la première quinzaine d'octobre allougent trop, dans les premièrs jours du mois on les arrache et les replante immédiatement, mais plus loin.

On plante sous châssis de la laitue petite noire semée dans la première quinzaine d'octobre. On sème des raves hâtives violettes, et dans la seconde quinzaine des poireaux.

Jardin fruitier. Quand la gelée n'est pas trop intense, on commence à

tailler les poiriers et pommiers, à l'exception de ceux qui poussent avec trop de vigueur. Il faut pour les autres espèces d'arbres à finits attendre plus tard.

Les travaux des jardins fruitiers et de la pepinière consistent en défoucements, labours, fumures, déplantation et transplantation quand it ne géle pas. Si l'on a de jeunes arbres verts, des tulipiers, catalpas, etc., en terrine, il convient de les couvrir de litière ou de feuilles quand les fortes gelées sout imminentes.

Jardin d'agrément. Il n'y a , à cette époque de l'année, aueun travail spécial à faire dans le jardin d'agrément. On s'occupe d'en changer les dispositions, de défonce: le sol, quand on veut faire des gazons ou recharger des allées déteriorées, et élaguer les arbres qui nuisent par leur forme, leur amplent ou leur présence, à l'économie générale du jardin.

Serres et orangerie. L'orangerie et la serre tempérée n'exigeant pas une température élevée, toute l'attention doit se borner à ce qu'elle ne descende pas au-dessous de zéro. Chaque fois que le temps est elair et que le soleil brille, on peut en profiter pour donner de l'air, eu ayant soin de referuner avant qu'il n'ait disparu. Les végétaux que renferme la serre tempérée et l'orangerie ne demandent que de la propreté, et même point d'arrosements.

Le serre chaude exige une température de + 10 à 20°; mais comme la chaleur artificielle ne suffit pas toujours pour prévenir l'action du froid, il vaut mieux, quand il gêle assez fort, couvrir les serres de paillasons, ce qui est préférable à l'élévation de la température intérieure. Les végétaux qu'elles renferment exigent pour premiers soins la propreté la plus serupuleuse, des arrosements rares à ceux qui ne poussent pas, et convenablement dispensés à ceux qui végètent.



### PLANTES HOUVELLES OU PEU CONKUES

DECRITES OF FIGUREES

DAME LEN

#### JOURNAUX D'HORTICULTURE ÉTRANGERS.

o- 0570 00

Androcentrum multiflorum. Acanthacée du Mexique, décrite également ex sicco. M. Galeotti ayant obtenn de jeunes Individus de cette plante, il faut en attentire la fleur pour la juger; mais d'après M. Lemaire, qui en a fait un genre nouveau, fondé sur l'éperon qui en arme les antibères, ce serait un de plus beaux geures de cette famille. (PL des serres d'Eur., Juin 1847.)

Tropæolum albifforum. Ch. Jem. (T. Popelar ou Popelari, Hort.). C'est du jardin botanique de Bruxelles que M. Van Houtte a reçu cette nouvelle Capucine. qui ne manquera pas de faire du bruit dans le monde horticole, à cause de la couleur insolite de ses fleurs. Le nom sous legard elle fut d'abord comme fut ceful de Popetar on Popelari, changé en celul d'atbiflorum, qui lui convient micua, il est vral, mais a créé nu synonyme de plus. Le Troparolum albiflorum a un rhizome Juberculeux lignenx, de la grosseur d'un œnf de ponle, couvert d'une écorce épaisse, et qui se détache par squames irrégulières, des tiges grêles, cylindriques, filiformes, allongées, glauques au sommet, à peine ramifiées, rougeatres ou finement ponctuées de pourpre à la base, où elles sont manies de squames très-petites; les fenilles sont petites, glauques, les inférieures digitées, à segments postérieurs souvent idfides; les feuilles aupérienres, tri-séquées, à segments ovales, oblongs, à peine aigus, arqués-convexes. Les pédoncules, grêles et longs de 15 cent., portent des fleurs grandes, solitaires, axillalres : le tube calicinal est court, à 5 angles ; l'éperon, gréle et droit , plus long que le calice : pétales éganx, alternant avec les lobes du calice ; les deux supérieurs assez larges à la base nà ils sont rétruis avec le tube calichal; les trois autres, largement orguiculés; le limbe s'élargit subitement, il estobové, spatulé, délicatement plissé, échancré au sommet, à bords ondulés, entiers ou très-obsolètement lacérés. Cette espèce est asser voisine des Tr. polyphytium, speclosum et edule; mals elle différe de la première par la petitesse de ses feuilles, la forme et la conleur de ses pétales, de la seconde par le nombre et la forme des segments de ses feuilles, la grandeur et le coloris de ses tiems; de l'edule, par la différence de son feuillage et son coloris. Ses fieurs, rosées on blanches, strides à leur poglet de jaune et de pourpre, sont d'un charmont effet. Cette Capucine se prête à tous les caprices des l'horticulteur ; elle peut être eultivée en gulrlandes, en globes ou en corbeilles gracieuses, et M. Van Houtte en a falt attacher les tiges sur un large cône sur balssé de fil métallique qui descend à moitié du pot dans lequel végète la plante, disposition aussi élégante qu'avantageuse pour faire valoir les qualités florales de cette charmante Tropæolée. (Id.)

Thibaudia pulcherrima. Wall. Découverie par le D' Wallich à Khasiya dans le nord de l'Inde, cette magnifique Vacciulacée à feuilles persistantes, curlaces, longues de 45 à 20 centina, lancéolées, aignés à la base et au sommet, subdentées, a les fleurs réunies en ombelles nombreoses, sessiles et pendantes ; chaque ombelle est composée de 42 à 20 fleurs croissant sur le vieux bois, et épanouissant successivement, de telle sorte que le même rameau porte des fleurs à tons les états de développement floral ; pédicelles d'un bel écarlate varié de vect, corolles longues d'un ponce, campanulées, d'un rouge jaunâtre, veluées et striées de rouge plus foncé, ce qui leur donne l'aspect que présente la fleur du Fritillaria-Meleagris. La structure interne de la fleur est également étrange : les étamines forment une pyramide serrée autour du style et le tobe des authères est d'une grande longeur. Le Th. pulcherrima, qui a fleuri chez MM. Lacombe et Pince, a végété sans paraître midlement sonffrir, le long du umr d'une serre à Camellias, où le thermomètre tombe sonvent à 1º an-dessons de 0, dans une plate-bande composée de terre franche, de gravier et de sable, blen égouttée, ce qui permettait des arrusements copieux. Il a poussé dans une année des branches de 3 à 4 pieds. Les fleurs se développent sur le bois de 2 ans, elles apparaissent vers la fin de décembre et s'épanouissent dans les premiers joucs d'avril. C'est une plante rustique qui demande l'orangerle, mais qu'on peut cultiver avec succès le long du mur d'un conservatoire où il produira un effet magique, (Bot. Mag. Juin 4847.)

Vanda cristata. Lind. Déjà figurée par le Bot. Reg. en 1842, pl. 48 et ilans le Sertum Orchidaceum, fig. 3. Cette Orchidée, qui croît sur les acbres au Nepaul où elle fleurit au printemps, donne chaque année des fleurs à la lin de l'hiver et au premier printemps. Ce n'est pas une plante hrillante, car les divisions du périauthe sont d'un vert jaunâtre, mais son labelle d'un jaune vif, rayé et ponctué de pourpre velonté, est d'un magnifique effet; elle doit sa déenmination spécifique au trois expansions cornues qui garnissent la base de son labelle. (td.)

Epomæa pulcheila. Ruth. (Convolvulus heptophyllus, Rottl. et Wild.-C. bellus Spr.). Mistriss Sherbourne de Prescott, ayant reçu de Ceylan des graines de cette belle Convolvulacée, en a envoyé au mois de décembre 1845 un pied à M. Hooker, qui reconnat en cette plante l'Ip. pulchella de Roth et Choisy. C'est une plante herbacée glabre, à femilles quinées, dont les lobes antérieurs sont entiers on bifides, tous elliptiques-ovales, pétiolulés, acuminés et glabres; péduncules tortueux, pétioles suh-égaux 4-3 dures, pédicelles en massue; sépales larges, glabres, verts, bordés de rouge clair; corolle grande, à tube renflé, lubes du limbe arcondis, émarginés et plissés, d'un beau pour pre obscur tant en dedans qu'en dehors, filets blancs, anthères jaune pâle; style et stigmate de même couleur. (td.)

Acacia celastrifolla. Benta, Venu de graines cuvoyées au Jardin de Kew, de l'État de Swan-filver, par M. Drummond, il a déjà acquis une hauteur de près de 2 mètres. C'est un arbuste glabre, à rameaux anguleusement triquètres, à phyliodes obliques, ovales, ciunis d'un mucrun calleux, rétrécis à ta base et portant vers le tiers inférieur de son bord une glande déprimée; de la nervure moyenne «échappent obscurément quelques faibles nervoites; pédoncules rameux, plus longs que les phyllodes et articulés dans leur alsselle, formant une panicule étolife de fleurs d'un jaune pâle, ayant une odeur aussi suave mais plus délicate quo celle de l'éplane blanche. Ce qui recommande cet arhuste, c'est qu'il donne des fleurs en hiver et reste dans cet état pendant près de deux mois. Un seul pied sofiit pour embaumer une serre tout entière. L'Acacia celastivifatia est voisin du myrtifolia dont il diffère toutefois d'une mantère essentielle. (Id.)

Gapden la mallelfern. Hook, Le prenier échanillon de cette étrange espèce de Gardenia fut envuyé à M. W. J. Hooker, en 1844, par Miss Tarner, fille du gouverneur de Sierra-Leone, M. Whilfield envaya d'abord des échantillons seen de cette même plante, puis des individus vivants. Celul du Jardin de Kew a flenri le premier les feullies en sont obovales-lancéolées, acuminées, glabres, atténnées en nn pétole court; fleurs solitaires, subterminules ou axiliaires, grandes et helles; calicé à tube brun et pubescent, libre supérieurement, pentagone, à lachies longuement subsées, dressées, flexueuses; corolle blanche ou jaune pâle, couverte extérieurement d'une pubescence courte et serrée, tube grèle, allongé, long d'environ 15 cent., dilaté à la gorge qui est amplement campanulée, lachies étalées, ovales-arroudies, stigmate malelforme (1d.)

Berberis IIIel folin (Berberis lagenaria, Poir.). C'est aux officiers qui accompagnèren le capitalne Ross dans son voyage aux mers antarctiques qu'on doit in connaissance de cette joile ferrhéridée que st niginaire de la côte de Puegia, au-delà du détroit de Magellan. La longueur du voyage fut teile, qu'une seule de ces plantes arriva vivante, et au mois de mars 1867, elle a douné au Jardin Hoyal ses fleurs orange vif qui en font, avec son feuillage graeleux, une des plus belles espèces du genre. Le bois est d'un jaune pâte semblable pour le ton au bois de Campéche, et les bales sont d'un bleu foncé. Elles ont pour caractère propre leur fireme en bouteille, d'où le nom de ingenaria, qui a été donné por l'otret à cette espèce. C'est un arbust d'eresée, à épens rés-petites; les feuilles sous inbovales-aignés, coriaces, à dens éplucuses et distantes; grappes de à à 6 fleurs, plus courtes que les rameaux; pédicelles allongés, subcorymbenx; fleurs grandes, globuleuses, orangées; bales males et iagentformes. Le B. Hicifolia a blen réussi sons un châssis frait pendant l'hiver, et dans l'été, avec un abri qui le défendait contre l'action du soleit. (141)

Puya Attensteinit, var. gigantea. (Pitcairnia undulatifolia, 1100k.) il a ficuri en 4867, dans les serres de justim Royal de Kew, une espèce de Puya, reconnu pour être le Puya Attensteinit de Link, et qui ne diffère du véritable Attensteinit que par sa taille gigantesque et ses feuilles qui sont trois fois plica grandes que son épil. (Bot. mag., juillet 1867.)

Hypocyrin teuconiona. Huok. C'est au mois d'avril dernier que crite joile Gesneriacée, envoyée de la Nouvelle-Grenade par M. Purdie, a donné ses leurs, C'est une plante dressée, couverte d'une pubesceuce touenteuse, à tige herbacée, obtuse, tétragone; fouilles apposées, oblougues-lancéolées, ruqueuces et crénelées, pédicelles naillaires, agrégés, fleurs nutantes, à corolle subvilleuse, tube orange, ventru, gibbeux, à épanouissement formé de cinq divisions blanches arrondies et subégales. Cette plante exige de l'humidité. (Id.)

Achimenes cuprenta. C'est dans les terrains humides voisius de Sona, dans la Nouvelle-Grenade, que M. Purdie a découvert ce nouvel Achimenes, dont il a envoyé des graines en septembre 1845; elles ont produit des indivints qui out fleuri au mois d'avril 1847, dans le jardin de Kew. C'est une plante, stolonifère, velne, à feuilles elliptiques, pétolées, dentées, rugueuses, d'une couleur obscure; pédoncules avillaires, solitaires, muifores; calce lâche, profondément quinquepartite; corolle à tube double du calice, courbé, à limbe étalé, lacinies arroudies, planes, cilioso-deutées. La coloration générale est un rouge foncé. L'A. cuprata u'exige pas d'autre culture que les autres espèces du genre. Comme elle est stolonifère, un châssis en est bientôt rempil. Ses fleurs rouges et brillantes faisant saillie, sur des feuilles cuivrées, en rendeut l'effet très-agréable. (1d.)

Augulon Clovesil Var. Cette plante, envoyée par M. Purdie au jardin de Kew, a fleurl en mai 1847, et malgré ses différences nombrenses, ne peut être rapportée qu'à l'A. Clovesil. Les fleurs en sont jaunes, et le lobe moyen du labelle est orange. Elle répandent une odeur très-aromatique. (Id.)

Leucothoe pulchra (Indromeda pulchra, Cham.; Aganota pulchra, Don.)
Reçue de Caraccas sous le nom de Vaccinium, par M. Makoy de Liége, qui l'a envoyée au jardin de Kew, cette plante est évidemment la même que l'Andromeda pulchra de Chamisso. Elle forme un arbuste dressé, de 2 à 3 pieds, glabre, à feuille ovales cordées, muctonées, coriaces; fleurs en grappes axiliaires, pendantes; corolle ovale, cylindrique, d'un blanc verdâtre, avec un anneau rougeâtre vers le milleu, timbe à 5 petites dents droites. Elle a fleuri en mai, en orangerle, et 'produit un charmant effet, tant par son feuillage que par ses fleurs. (Id.)



# TABLE DES MATIÈRES (1)

## CONTENUES DANS LE TONE 1" DU PORTEFEULLE DES HORTICULTEURS.

Acacia celastrifolla, 384. Achimenes cupreata, 386.

- rosea 127.

# Echmea discolor. 221. Eschynauthus Boschianus. 293.

- miniatus. 351.

pulcher, 128.
 radicans, V. E. miniatus.

Acriopsis densifiora. 191.

Aganota pulchra. V.Leucothoe pulchra.

Agnostus sinuatus. V. Sienocarpus Cuninghaml.

Akebia quinata. 255.

#### Aquilegia feagrans et Wittmanulana. 327.

- alpina. 329.

- canadensis. 329 - glandulosa. 329.

— glandulosa, 329
 — jugunda, 190.

- Intea. 329.

- siberica 329. - Skinneri, 330.

viridiflora. 330.
 Alstroemeria dulcis. V. Collanta dulcis.

Jacobi, V. A. Jacquesiana.
 Jacquesiana, 30.

- Jacquesia, 50.
- Jacquesia, V. A. Jacquesiana.
Allium nerinefolium. V. Caloscordum

nerinefolium. Audrocentrum multiflorum. 383. Andromeda pulchra. V. Leucothoe pul-

Androsace lanugluosa, 189. Anemone Japonica, 3.

Angreeum album majus, V. Phakenopsis amablis,

- funale, 322,

- virens, 191. Angulos Cluvesit, 385.

Angurla Makoyana, 349.

Anigozanthos fuliginosa, 221. Ansellia Africana, 30.

Authirchinum majus, var. Youngiana. 64.

Aphelandra longiracemosa. V. Eranthemuu coccineum.

— longiscapa, V. Er. coccincum.
 Asclepias pulchella. V. Raphistemma

pulchellum. Aspasia epidendroides. 321.

odorata, V. Asp. epidendroides,
 Asperges (culture forcedes), par M. i.e-normand, 207

 culture forcée des), note complémentaire, 271.

Asystasia Coromandeliana, 29.

Atragene Japonica. V. anemone Japonica.

Augusta grandiflora, V. Stiftlia chrysan-

tra.

Avantage des châssis à freid pour protéger le raisin en espalier et en hâter

 Les noms en caractères gras (n) indiquent les plantes dont la description est accompagnée d'une figure; les caractères romains (a) indiquent les plantes décrites mais non figurées, et les caractères (taliques (a) désignent les synonymes.

Cette table ayant été faite avec soin peut servir d'errate.

388 la maturité, par M. F. Maiot. 53. Azalea Indien Var. rosea elegans, exquisita, prestantissima, 263 - striata formosissima, 352. Mortieriana 32, 95. - squamata. 63. (culture et multiplication des) 83, 143 nanisteria ciliata, V. Stigmaphyllun clliatum. glauca, ld. - nittda, ld. Batatas Wallif, 31. Begonia albo-coccinea. 30. fnchsjoides- 125. Bejaria ledifolia, 427. Berberls ilicifolia, 385, — lagenaria, V. B. ilicifolia, Blilbergia rhodocyanea. 286 - spathulata, V. Disteganthus basi-Lateralis. tinctorla, 127. Bomarca Jacquesiana. V. Alstroemeria Jacqueslana. Brassavola Digbyana, 351. - retusa. 191 Brassia brachlata, 256 Browallia species de Venezuela, 281. Brunsfelsia nltida var. Jamaicensis. 158. Brunswigla ciliaris, 157 CACTÉES. Description de quelques Cactécs nouvelles, Pilocereus militaria, 179. Echinocacius Saglionis, 180. Salmianus, 180. β. Var. spinosior. 180. Misleyl. 248. Huotii. 218. Cumingii. 148. Calanthe curcuitgoides. 96. Calcéolaires hybrides. 360. Calendrier horticole. Janvier. 27. Février, 59.

Mars. 94. Avril. 123. Mal. 155. Juio. 187. Julilet, 219. Août. 251.

Septembre, 283 Octobre. 315.

Novembre, 3/46. Décembre, 381.

Caloscordum nerinefollum 64. Calysphyrum roseum. V. Welgelarosea, Calystegia pubescens, 30.

Camellia japonica var. juhile. 223. — Wounrch. 129.

Pirzio. 200.

- Verschaffeltlana, 159.

Cantua blcolor, 352.

- tuberosa V. Ipoinea muricata. Caraguata Berteroniana. V. C. lin-

gulata. latifolia. Id.

lingulata, 95. clavata, V. C. lingulata,

Caryocar nuclferum. 93. Catasetum serratum, 253.

Ceanothus thyrsiflorus. 95. divaricatus, V. C. thyrsiflorus.

Cerens Maynardi, 350.

Chirita zeylanica, 64. Chrysanthemes, V. Pyrethrum Indicum.

De Chine, 61 Cinéralres (cult. des) 211.

Cleisostoma ionosmum. 288. spicatum, 317.

Clematis Balcarica. V. Cl. pedicellata.

calycina. Id. cirrhosa. ld.

glandutosa. V. Cl. sinilacifolia. pedicellata, 191.

palypetala. V. Ancmone Japonica. polymorpha. V. Cl. pedicellata.

semitritoba. id.

smilacifulia. 39. smilacina. V. Cl. smilacifolla.

subpeltata. id. jubulosa. 128.

Clerodendrım sinuatum. 350. Carlogyne speciosa. 192.

Collar a andinamarcana, 223 dolcls, 235.

Columnea aureo-nitens. 222.

Considérations générales sur l'espèce en botanique eten horticulture par M. II. Lecoq. p. 16, 48, 76, 232. Consoude pourpre. V. Symphytum pur-

purum. Convolvulus bellus, V. Ipomæa pulchella,

canescens. V. Jacquemontla canescens.

capillaceus. V. Ipoma a muricata. heptaphylius. V. Ipomæa pulchei-

polyanthus. V. Jacquemontia ca-

nescens. Coryanthes eximin. 357.

Crocus species, 5, 63.

chrysanthus.

Veluchensis. Salzmannlanus.

Byzantlnus.

Tingitanus (V. G. Salzmaunianus.)

Banaticus, V. C. Byzantinus. speciosus. Id.

iridiflorus. 1d.

Cordyline Rumphli. 125. Crotalaria angulosa, V. Cr. verrucosa.

Crotalaria carulea. Id. verrucosa, 459 Cryptomerla Japonica, 62 Cyanauthus lobatus, 64. Cypripediom barbatum. 94.

humile, 31. Irapeanum, 93.

Javanicum . V . C. barbatum . Cupliea platycentra, 30.

— silenoides, 427.
— tubiflora, V. C., platycentra,
Cupressus Japonica, V. Cryptomeria Ja-

Cycloptera robusta, V. Greallea ro-

busta. Dahlia (Culture du), par M. Turper, 107, 145, 168, 201.

Danine Fortunel, 287. Davlesia physodes, 32.

Dendroblum chrysotoxum. 318. Egertonia, 318.

mesochlorum, 318. triadenlum, 63. Veltchianum 253.

Deutzia staminea, 458. Devillea speciosa, V. Caraguata lingulata.

Dichorisaedra evata, p. 1. Diervilla rosea. V. Welgela rosea. De la disposition d'une serre à multipli-

cation, du chauffage, et du bonturage des plantes, 79, 116, 140. Disteganthus basi-lateralis, 350,

Distemma carinatum. 351, Echinocactus Cumingii. 218.

Huotil. 218. Misleyl. 248.

Saglionis, 180. Salmianus, 180.

β. var. spinlosior, 180.

Williamsil. 222. Echltes franciscea. 253

École d'horticulture à Bonrhon-Vendée.

Embothrium speciosissimum. V. Telopea specioalssima. Epidendrum amabite, V. Phalanopsis

amabilis. plicatum, 286.

pyrlforme. 126,

Eranthemum coccineum. 352. Erlopsis bilaba. 96.

Erythrina Bidwillii. 96.

Euryale amazonica. V. Victoria regia. Exposition du cercle général d'horticulture, 110.

de la société d'horticulture de Versalifes, 152.

de Carn, par M Manoury, 175, de Glermont-Ferrand, de

Nantes (non de Rennes) et d'Amiens, 215.

Exposition de la société royale d'horticulture, 309

de Berlin, 275, 344. du Château des Fleurs. 307.

d'Orléans et de Meaux. 338. Forsythia viridissima, 237,

Fraislers (le Comte de Paris et la Princesse Boyale . 165

( culture des ) en pielne terre, par M. Jamin (J. L.) 206, 335.

Franciscea by deange aformis capitata, V. F. hydrangeæformis.

Fuchala teocantha, 69,

macrantha, 31,

Galllardia speciosa. 135. (Note sur la), 274

Galeandra Bauert 189 Cardenia Devoniana, 61.

- florida, 29, mallelfera, 385.

- radicans, L. V. G. Borlda. Gesneria Libanensis, V. Rhytidophyllum floribundum.

macrantha, 261,

mollis (moven de rendre multiflore le), 25. Girotices (culture des). 344.

Gladiolus floribundus, var. Cogheniana. 126,

Glatenia (culture des), 121. Gioxinia Fyfiana, 157.

Handleyana, 281. Teuchlerl hybrida 349.

variabilis, 120.

Gampholobium virgatum. 21. Gongora Buffonia, var. leucochila. 459. - orioratissima, 350,

Grevillea robusta, 325.

Harlcot beurre, 379. Hedysarum Buxbaumii, V. Onobrychis radiata.

radiation, id.

Helletreplum Veltairianum

Hemerocaltis cordata, V. Lillum cordifolium

Henfreya scaudens, 192. Hibiscus moscheutos, 96.

- paliatris, L. V. II. moscheutos.

FORCHS. 67. Hillia longifloria, V. Hillia prasiantha.

prasiantha, 94. Hydrangea Involuerata, 93.

Hydroles spinosa, 30.

 extra-axillaris, V. II. spinosa, trigyna, id.

Hypocyrta glabra, V. II, scabrida, leucostoma, 385

- scabrida, 351.

Iberis semperflorens var. grandiflora 281.

Impations platypetala, 349. Ipomæa armata. V. lp. muricata.

capillacea, id. muricata, 320.

pulchella. 38ú. tuberosa. V. Ip. muricata.

- verticillata, ld Iris brachycuspis, V. 1. selosa,

brevicuspis, id.

cuspidata. ld. selosa, 426

salicifolia, 349.

Jacquemontia canescens, 254, Jasminum nudiflorum. 62.

Justicia Gangelica, V. Asystasia Coromandellana. Ghiesbregtiana, 352.

tongicacemosa. V. Eranthemum coccineum-

Macdonellie. 105, splendens, \$19.

Kennedya eximia. 54. Lantana multicolor. 352.

Lasiandra Kunthiana, V. Picroma Benthansianum, Lechenoultia arcuata. 62.

splendens, 29.

Leptocallis quinata, V. Iponiwa muricata.

Leucuthoe pulchra. 326. Llium callosum. 350. - cordifolium, 349.

- pomponjum, V. L. callosum, Lupinus Ehrenbergii, 126, Lycante balanman. 131,

- saccata par M. A. Bichard, 240. Lysianutus langiflorus, 62. Macronieria exserta. 253.

Martynia annua. V. M. Olandra. angulosa, id.

diandra 133. fragrana, 221. Marsdenia maculata, 320

Megaclinium velutinum, 318.

Melocactus opunția, V. Pilocereus militaris. Mesplius racemosa, 319.

Militonia cuncata, 195. epidendroides, V. Aspasla epiden-

droldes, Momordica palmata, V. Anguria Ma-

Nepenthes flaffleslate 95. Nipha:a albo-lineata, 125.

Nymphaa Victoria. V. Ylcioria regia. Observations and la composition d'un verger, par M. Dupuy-Jamain. 181, 238. Observations sur la greffe en fente appli-

quée aux virux arbres. 88. Odentoglossum Warnerl var. purpurata.

191.

OEillets de Chine hybrides, 55. de fantaisle, 31.

Oncidium Baueri. 352. saltator, 351, species, 62.

tenellum, 90.

Onob ychis radiata, 318. Onychium triadenium, V. Dendrobiani

trladenlum. Orchidées. ( de la station de quelques

genres d') 183. Orobanche serpens. V. Hypocyrla sca-

brida. Passiflora amabilis 287. Belottl, 37

Patates (multiplication des) par le se-

mis. 449.
Pavetta sulicifolia. V. Ixora salleifolia. Péche reine des vergers, 353. Pelargonium (extraît d'un traité inédit sur la culture des), par M. Chéreau, p. 11,41, 71, 137, 266, 331,

reine des Français, 323. Pentatemon miniatus, 158.

Pergularia campanulata, V. Raphistemms pulchellum. Perilomia condifolia. V. Scutellarla cor-

difolia. Phalænopsis amabilis, 319, Phlox nouveaux, p. 24.

Rodigasii.

Gérard de St-Trond. Gloire de Herstal, Amélie.

Pilocereus chrysomallus, 352. - militaris, 179.

 niger, V, P. militaris. Pitcairnia spothulata, V. Disteganthus, basi-lateralis.

undulatifolia, V. Puja Altenteinil. Picroma Benthandanum 07. - Kunthianum, V. P. Beuthamia-

num. Poire triomphe deJodoigne.9 Pois hatifs (culture des), 25.

Primula Munrol, 159, Prune Pond's seedling. 229.

Puja Altensteinli, Var. gigantea. Pyrethrum indicum var. no-

vie , 101. Décrits et figurés,

Silène. étoile polaire.

Gains de 1846. Follette.

Nini-Pompon.

Proserpine. Vulcain. Gains de 1847.

Calchasse.

Solanum scaforthianum V S Jasmi-

noldes

Spires amana. 30 pubescent. 319

Rumphil.

fasminoides, 285.

```
Camargo.
       Emille Tessier.
       Henrietta Stodesta.
       Simon.
       Piercette.
Rajanta quinuta. V. Akebla quinata.
Raphistemma pulchellum, 157.
Reevesia thyrsotica, 160.
iteine-Margnerlies (classification des), 85.
Renanthera matutina, 254,
Restauration des arbres fruitiers épuisés
  par la vielliesse, par M. A. Duhrenil.
   171, 203,
Rhododendram
                         arboreum
  hybridum. Var. Coquette de
  Paris, 493.
       Madame Sydenii . m. 289.
Rhytldophyllum florthuudum, 29,
Rose comtense de Hambu-
           team. 226,
       nouvelles, 123.
       Beauté de Versailles,
       Césarine Souchet,
       Margat jeune.
- Perstanyellow. 259.
Ruellia Caromandeliana. V. Asystasla
         Coromandellana,
       intrusa. Id.
      obliqua, Id.
  - Purdiena, 320,
      secunita, V. Asysiasia Coroman-
         dellana.
Saccolabium miniatum. 254.
Salpingantha coccinea. V. Eranthemum
  coccineum,
Sausevieva fruticosa. V. Cordyline llum-
  phil.
Sarcochilus fuscoluteus, 190
Saussurea cordata. V. Lillum cordifo-
  llum.
Sculellaria cordifolia, 458,
      splendens. V. Sc. cordifolia,
Seneciones hybridi (Chéraires
```

hybrides, 497.

Impératrice Joséphine, vicointe d'Avène.

Solandra oppositifolia, V. IIIIIa pra-

Siphocampylos microstonia. 157.

Phénix.

la relne.

perfection.

Indispensable.

nltidus. 31. Smlthia purpurea. 125.

Sobralla macraniha, 222.

siantha.

Stanhopea ecorunta. 30. Statice eximia. 63. lmbricata 161 Stenocarpus Couloghami. 04 Miliffia chrynautha. 163. Stigmaphyltum ciliatum, 65. Stigmatophyllum citiatum . V Stigmaphyllum cillatum Strellizia augusta. 29. Symphytum purpureum 355. Tellpogon obovatus 255. Telopea specioalsalma, 224 Terminalia angustifotia. V. Cordyllne Tetratheca verticillata. Hugelii. V. Tremandra. Thibaudia pulcherrina. 384. Tigridia conchiflora var. Watkinsonli. Tillandsla bulbosa var. picta, 158, tingulata. V. Caragnata lingulata. Tremaudra verilelllata Hugelli. 290. Trichosporum pulchrum. V. Eschynanthus pulcher. radicans, V. Æsch. miniatus, Trochetla grandiflora, 159, Tropæolum albiflorum, 383. rhomboldeum, 351. Vanda cristata, 384. cærulea 317.
 violacea, 317 Verbenze hybridæ, 5. Duc d'Aumale, Belne des Françals. Héloïse Comte de Paris. Duchesse d'Annale. Merveille. Tricolor. Verveines, V. Verbenæ. Victoria regla. 62. - cruziana, V. V. regia. l'iscum caryophylloides maximum. \ Caragnala linguista. Visite horticole à Ville-d'Avray. 254. Voyage horilcole de R. Fortune en Chine, 50, 89, 244, 279 Welgeln rosen, 33. Alphhium glgauteum, 62. Yuccas (iles) et de leur culture, 375 Zephyra Hermenifana, 56.

PARIS, - IMPRIMERIE OF J. R. CAGE, BUT DV FOIR-SY CADDUCA, 18









